

38645/A







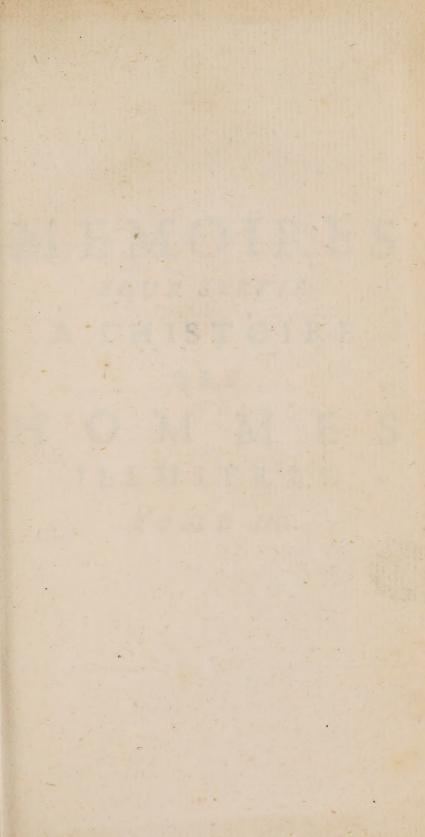



# MEMOIRES

POUR SERVIR
A L'HISTOIRE
DES

HOMMES.

ILLUSTRES.

TOMEHL

CHAICMEN

EALOTE BLU-

DES

HOMENER.

# MEMOIRES

POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES

### HOMMES ILLUSTRES

DANS LA RE'PUBLIQUE DES LETTRES.

AVEC

UN CATALOGUE RAISONNE' de leurs Ouvrages.

TOME III.



A PARIS, Chez Briasson, Libraire, rue S. Jacques, à la Science.

M. DCC. XXIX.

Avec Approbation & Privilege du Roy:



### PREFACE

ES jugemens que le Public a formé de ces Memoires, ont été bien differens les uns

des autres. Tout le monde s'est accordé à louer l'entreprise & à approuver le dessein; mais il n'en a pas été de même de l'execution.

Les uns persuadés qu'un Ouvrage de cette nature ne peut être parfait dans ses commencemens, ont régardé avec des yeux indulgens les défauts, les omissions, & les méprises qui s'y trouvent. Ils ont crû qu'il étoit juste de passer quelque chose à l'Auteur en faveur des difficultés de l'entreprise. Remplis de zele pour tout ce qui tend à la gloire & à l'avantage de la République des Lettres, ils se sont bien gardés de décrier

### PREFACE.

un Livre qui y a un rapport essentiel, parce qu'il s'y trouvoit quelque chose de reprehensible; ils se sont fait au contraire un plaisir de contribuer à sa perfection, en découvrant avec toute la politesse qu'on doit attendre d'un vrai Savant, les erreurs & les manquemens qu'ils y ont remarqués. J'ai eû l'avantage de trouver dans ces dispositions un grand nombre de Savans de distinction & de merite, qui n'ont point dédaigné de jetter les yeux sur mon Ouvrage, quim'ont encouragé par leur approbation à le continuer, & qui m'ont même fait part de leurs corrections. Je pourrai dans la suite faire connoître ceux à qui j'ai cette obligation, lorsque je donnerai un supplément des additions, corrections, &c. qui doivent être faites à ces

### PREFACE.

Memoires. Je ne puis cependant m'empêcher de citer ici par avance une personne aussi illustre par sa naissance, que celebre par son merite, & son érudition, & dont le nom seul fait l'éloge en tout genre de Litterature. Je veux dire le R. P. Tournemine Jesuite à qui je suis redevable de quelques corrections sur le P. Bouhours & M. de Leibnitz, dont je ferai usage dans le supplément dont je viens de parler. J'espere que l'on voudra bien continuer à me faire connoître mes fautes, puisque c'est le seul moyen de persectionner mon Ouvrage & de le rendre utile. Il est une infinité de faits? & de dates qui ne sont connus que d'un petit nombre de personnes, & le Public ne peut manquer d'avoir beaucoup d'obligation à ceux qui prennent la

PREFACE:

quel on a le plus insisté, est le défaut d'ordre. Mais ceux qui me le font ne conviennent point entre eux. Les uns voudroient un ordre chronologique, les autres l'ordre alphabetique; d'autres souhaiteroient que les Savans fussent disposés par ordredeSciences&deFacul+ tez; d'autres enfintrouvent qu'il seroit mieux de mettre ensemble ceux de chaque Nation Lequel de tous ces ordres est le meilleur, & lequel devrois-je suivre? J'avoue que dans un Ouvrage complet il seroit ridicule de laisser de la confusion dans les articles qui le composent, & qu'il faudroit suivre un de ces ordres au hasard d'être desaprouvé par ceux qui seroient portez pour un autre. Mais dans un Ouvrage periodique comme le mien, la chose me paroît assez inutile. Il

### PREFACE.

suffit qu'on ait la facilité de trouver les Auteurs que l'on veut connoître, avantage qui manque souvent aux Ouvrages même où l'ordre regne d'avantage. Mon Livre n'est pas proprement de ceux qu'on lit de suite, il ressemble aux Dictionnaires, aux Journaux &c. dont le goût, l'occasion, le desir de s'instruire de quelque chose, fait rechercher certains articles préferablement aux autres, & pourveu qu'on puisse les trouver sous sa main, quand on le fouhaitte, il me semble qu'on en doit pas demander d'avantage.

Au reste, je tâcherai de rendre cet Ouvrage de plus en plus curieux, interessant & exact; on s'est déja apperçû dans le second volume des soins que je me suis donné pour cela, & on le reconnoîtra encore

### PREFACE.

d'avantage dans ce troisiéme. Quelques personnes m'ont envoyé des memoires que je n'ai pû encore mettre en ordre; je ne manquerai pas dans la suite de le faire à l'égard de ceux qui sont affez circonstanciés, & dont les dates sont assez marquées pour être de quelque utilité au public. J'espere qu'ils donneront à mon Livre un nouveau merite.





# TABLE ALPHABETIQUE des Auteurs.

| A GUIRRE, (Joseph Saen  | z d')  |
|-------------------------|--------|
| Pag                     | e 219  |
| ALEXANDRE. (Noël)       | 328    |
| AURIA. (Vincent)        | 224    |
| BAILLET. (Adrien)       | 25     |
| BARANZAN. (Redempt.)    | 41     |
| BARLETTE. (Gabriel)     | I      |
| BONA. (Jean)            | 35     |
| CHASSENEUZ. (Barthelemi |        |
|                         | 353    |
| CHILLINGWORTH. (Gu      | illau- |
| me)                     | 320    |
| COEFFETEAU. (Nicolas)   | 6      |
| COLLET. (Philibert)     | 251    |
| DACIER. (André)         | 145    |
| DAILLE'. [ Jean ]       | 64     |
| EPISCOPIUS, [Simon]     | 297    |
| FEVRE. [Tanegui le]     | 103    |
| FEVRE. [Anne le]        | 123    |
| GIORDANI. [Vitale]      | 80     |
| HALLE'. [Pierre]        | 236    |
| HERMANT, [Godefroy]     | 195    |
| LAMY. [François]        | 344    |
| LANGUET. [ Hubert ]     | 283    |

TABLE.

| * ******* * * * * * * * * * * * * * * * |      |
|-----------------------------------------|------|
| LINDEN. [Jean A. Van der]               | 313  |
| LUDOLF. [Job]                           | 49   |
| MAGALOTTI. [ Laurent ]                  | 232  |
| MORIN. [Jean-B.]                        | 86   |
| NORIS. [Henri]                          | 240  |
| PAPIN. [Isaac]                          | 12   |
| PAULLI. [Simon]                         | 22   |
| REDI. [François]                        | 373  |
| TENTZELIUS. [ Guillaume                 |      |
| nest ]                                  | 179  |
| THOMASSIN. [Louis]                      | 163  |
| TOMMASI. [ Joseph - Mar                 | ie 7 |
| *                                       | 265  |
| VAILLANT. [ Jean-Foy ]                  | 273  |
| VALOIS, [Adrien de]                     | 209  |
|                                         |      |

#### APPROBATION.

J'Ai lû par ordre de Monseigneut le Garde des Sceaux le troissème volume des Memoires pour servir à l'Histoire des Gens de Lettres, & j'ai etû qu'on pouvoit en permett e l'impression. A Paris le r. Août 1727 HARDION.

#### PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & le Navarre: A nos amez & feaux Conseillers, les Gens renans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, Ieurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il ap-

partiendra Salur : Norre bien amé Antoine-CLAUDE BRYASSON, Libraire à Paris, nous ayant fait remontrer qu'il lui autoit été mis e n main un Manuscrit, qui a pour titre : Memoires pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres dans la Képublique des Lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages, qu'il souhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoir lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires, offiant pour cet effet de le faire imprimer sen bon papier & en beaux caracteres, suivant la sfeiille imprimée & attachée pour modele sous le contre-scel des presentes; A cesCAUSES, voulant rtraiter favorablement ledit Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes, difaire imprimer lesdits Memoires & Catalogue ce dessus specifiés, en un ou plusieurs volumes, con-jointement, ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caracteres conformes à ladire seuille imprimée & attachée pour modele sous notredit contre-scel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notreRoyaume, pendant le tems de huit années consecutives, à compter du jour de la date desd. Presentes. Faisons défensesà toutes sorres de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notreobeissance; comme aussi à tous Libraires-Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lesdits Memoires & Catalogue ci dessus exposés, en tout ni enpartie, ni d'en faire aucuns Extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, change-ment de Titre, ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dud, Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts, A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles, que

I'impression de ce Livre sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impretant se conformera en tout aux Reglemens de la Libr. & notamment à celui du 10. Av. 1725. & qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation v aura été donnée, és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en sera remis 2 exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtte Château du Louvre, & un dans celle de nôtte très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Presentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses avans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dud. Livre soit senue pour dûëment agnifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original COMMANDONS au premier notre Huissier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. Donne' à Paris le vingt-huitiéme jour du mois de Novembre, l'An de Grace mil sept cens vingt-six, & de notreRegne le douzième. Par le Roy en son Conseil, DE S. HILAIRE.

Régistré sur le Registre VI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 530, F. 421. conformément aux anciens Reglemens confirmez par eslus du 28 Fevrier 1723. A Paris le 3 Dec. 1726

Signe, VINCENT, Adjoint.

MEMOIRES

# MEMOIRES

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE

D E S

# HOMMES

ILLUSTRES

DANS LA RE'PUBLIQUE des Lettres.

Avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages.

### GABRIEL BARLETTE.



ABRIEL Barlette, GABRIEL Jacobin, se distingua BARLET-dans le quinzième siecle par ses Prédications, qui donnerent lieu à ce

Proverbe vulgaire. Nescit pradicare, qui nescit Barlettare. Il étoit nê à Tome III. A G. BAR-

2 Mem. pour servir à l'Histoire Barlette dans le Royaume de Naples, [ en latin Barulum. ] On ne sçait rien de sa vie, ni quand il est mort. Il paroît seulement dans ses Sermons qu'il étoit en vie lorsque les Turcs prirent Otrante, en 1480. C'étoit un saint Religieux, que son zele menoit quelquefois un peu loin. On en juge par le stile de ses Sermons, qui est d'une impetuosité surprenante. On ne sçauroit disconvenir qu'ils ne fussent remplis de bonnes choses, & que les principes qu'il y établissoit, ne fussent fondez sur des preuves solides : mais ce qu'il y avoit de bon dans ces discours, étoit absolument gâté par les fausses plaisanteries, les quolibets, les historiettes, & le stile burlesque dans lequel ils étoient composez; en voici quelques exemples, que je rapporte à l'exemple de Bail, dans l'Ouvrage qu'il a fait sur les Prédicateurs, intitulé: Sapientia foris pradicans.

Dans le Sermon du Vendredi de la troisième semaine de Carême, il dit: Quomodo Samaritana cognovit Christum esse Judaum? Respondeo, quòd triplici de causa 1. Ad habitum quem

des Hommes Illustres. 3

portabat. 2. Quia Nazaraus in cujus G. BARS capite novaculum non ascendit. 3. Ra-LETTES tio ad Circumcisionem; nullus alius populus erat circumcisus. Cette derniere raison a donné lieu aux railleries de

Theophile Raynaud, qui a vigoureusement poussé Barlette là-dessus.

Dans le Sermon de Pâques il parle ainsi : Altercatio facta est quis debebat ire ad Matrem annuntiare hanc Resurrectionem. Adam dixit : Mihi incumbit, quia fui causa mali. Respondit Christus: Comedis ficus, forte in via morareris. Abel similiter dixit; cui Christus: Non, quia invenire Cain posses, qui te occideret. Noë; Mihi incumbit : Non ibis, quia bibis libenter. Venit Foannes-Baptista; Ego ibo: Non vere, quia habes indumentum de pilis. Et Latro; Ad me pertinet : Non, quia habes tibias fractas. Missus est Angelus, qui cantare cœpit: Regina Cœli, latare, alleluia; quia quem meruisti portare, alleluia; resurrexit sicut dixit, alleluia.

Dans le Sermon de la Pentecôte. In calesti Palatio facta est dissentio inter Patrem & Spiritum sanctum. O Pater, inquit Filius, promissi Apos.

Mem. pour servir à l'Histoire

G. BAR-tolis meis Paracletum & Consolatorem; LETTE. tempus advenit ut promissum teneam.

Cui Pater: Sum contentus, indica Spiritui sancto. Cui Spiritus sanctus: Dic mihi quomodo te tractavere? Cui Filius: Vide me per charitatem. Ostendit ei latus & manus & pedes persoratos. Heu mihi! sed vadam in alia essigie,

quam non audebunt tangere.

Pans le Sermon du Mardi de la Pentecôte. Malus Presbyter non dicit Pater noster eum corde. Incipit: Pater noster, qui es in cœlis. Prapara equum, ô serve, ut eamus ad villam. Sanctificetur nomen tuum. O Cathavina, pone ad focum illam carnem. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Probibe catum à farcimine. Et dimitte nobis debita nostra. Da equo b'andum.

Les deux Bibliothecaires des Jacobins ont excusé differemment ces endroits, & d'autres semblables qui se trouvent dans les Sermons de Barlette. Altamura qui prétend les expliquer & y donner un bon sens, y réussit fort mal. Le Pere Quetif, qui soutient avec Leandre Alberti, que Barlette n'est point l'Auteur des

des Hommes Illustres.

Sermons qui portent son nom, du G. BAR. moins dans l'état où ils sont main-LETTE. tenant, mais qu'ils sont interpollez & gâtez, trouveroit plus de créance, si l'on n'avoit d'autres Sermons, comme ceux de Menor, de Maillard, &c. qui contiennent des choses encore plus extraordinaires, Quoiqu'il en soit, il ne faut pas croire que l'on jugeât de ces discours dans le temps qu'ils ont été faits, de la même maniere qu'on en juge à present. Le peuple grossier recevoit alors avec simplicité les choses ridicules qu'on lui disoit, & n'y entendant point finesse, ne les regardoit que comme des instructions dont il devoit faire fon profit,

Les Sermons de Barlette ont paru

sous ce titre:

Sermones à Septuagesima ad Feriam tertiam post Pascha. Item, Sermones XXVIII. de Sanctis. Item, Sermones tres de Paucitate salvandorum, de ira Dei & Choreis, & quatuor pro Dominicis Adventus. in 8°. Le P. Quetif compte treize éditions de ces Sermons faites depuis l'an 1505, jusquen 1585. La plus belle est celle de Ve-

6 Mem. pour servir à l'Histoire G. BAR- nise en 2. volumes in 8°. faite en LETTE. 1577.

> V. Altamura & Quetif. Bibl. Dominic. & Essais de Litter. 15. Octobre

1702.

### NICOLAS COEFFETEAU.

N. COEF. ICOLAS Coeffetteau nâquit en FETEAU. 1574. à Saint Calais, dans le Maine. Il entra dans l'Ordre de S. Dominique en 1588. âgé seulement de quatorze ans; après sa profession, c'est-à-dire, en 1590. il vint à Paris achever ses études, & y sit de si grands progrés qu'en 1595. il fut chargé d'enseigner la Phisosophie. Il fut ensuite reçû Docteur en Theologie, & on l'éleva bien-tôt aux premieres Charges de son Ordre. Son Eloquence le fit briller dans la Chaire, & son érudition & la beauté de son stile lui attirerent l'estime des Sçavans. Les Evêchez de Lombez & de Xaintes, que Messieurs de Sainte Marihe lui font donner par la Reine Mere de Louis XIII. ne paroissent pas lui avoir été offerts; peut - être

des Hommes Illustres.

lui donna-t-on seulement des pen- N. Coefsions dessus. En 1647. il fut fait Evê-FETEAU. que de Dardanie, Administrateur & Suffragant du Diocese de Metz, dont il s'appliqua avec beaucoup d'ardeur à bannir le Calvinisme qui y regnoir. En 1621. le Roi le nomma à l'Evêché de Marseille, mais il n'en prit point possession, étant mort le 21. Avril 1623. Quoiqu'il n'eût alors que 49. ans, la goutte à laquelle il étoit fort sujet, l'avoit rendu très in-

Catalogue de ses Ouvrages.

firme.

1. Réponse à l'Avertissement adressé par le Serenissime Roy de la grande Bretagne Jacques I. à tous les Princes & Potentats de la Chretienté. Paris 1610. in 8°. Ce fut le Roi Henri IV. qui à la sollicitation du Cardinal du Perron chargea N. Coeffeteau de faire cette Réponse.

2. Apologie pour la Réponse à l'Avertissement du Serenissime Roy de la Grande Bretagne, contre les accusations de Pierre du Moulin, Ministre de

Charenton. Paris 1614. in 8°.

3. Merveilles de la sainte Eucharistie, discourues & deffendues contre N. Coef-les infideles. Paris 1605. Item 1608. FETEAU. in 8°.

4. Examen, ou Refutation du Livre de la Toutepuissance & de la Volonté de Dieu, publié par P. du Moulin, Ministre de Charenton. Paris. 1617. in 8°. Ces quatre Ouvrages ont paru ensuite ensemble avec un nouveau traité sous ce titre: Oeuvres du R. P. en Dien Nicolas Coeffeteau, &c. contenant un nouveau Traité des noms de l'Encharistie, auquel est refuté tont c: que les sieurs du Plessis, Casaubon, & M. Pierre du Moulin, ont écrit sur ce sujet contre la doctrine de l'Eglise. Paris 1622. in fol. pp. 960. Dans tout ce qu'il écrivit contre les Heretiques, dit M. Perrault, il usa toujours d'une telle moderation, qu'il n'avança jamais rien qui les blessat en leur personne, n'ayant en vût que de combattre leur erreur, en quoi il ne suivoit pas seulement les regles d'une exacte morale; mais les plus fins preceptes de l'éloquence, qui ne permet jamais les injures, dont l'effet naturel est de soulever l'Auditeur contre celui qui les dit, & de le rendre favorable à celui à qui elles sont dites.

des Hommes Elustres.

5. Réponse au Livre intitulé: le N. Coef-Mystere d'iniquité du sieur du Plessis, FETEAU. où l'on voit fidellement déduite l'Histoire des Souverains Pontifes, des Empereurs & des Rois Chrétiens dépuis saint Pierre jusqu'à notre siecle. Paris. 1614.

fol.

6. Pro sacra Monarchia Ecclesia Catholice Apostolica & Romana adversus Rempublicam Marci Antonii de Dominis, quondam Archiepiscopi Spalatensis Libri quatuor prioribus ejus Libris opositi, Lutetia. 1623. fol. 2. vol. Le Pape Gregoire XV. l'avoit engagé à composer cet Ouvrage, qu'il avoit dessein de pousser plus loin en refutant de même le reste de l'Ouvrage de Dominis, mais la mort l'empêcha de l'executer.

7. Examen du Livre de la Confession de foi publiée sous le nomda Riy de la Grande Bretagne, traduit du latin du Cardinal du Perron. Paris 1604.

in 8°.

8. La défense de la sainte Eucharisvie & presence reelle du Corps de J.C. contre la prétendue Apologie de la Cene, publice par Pierre du Moulin. Paris 1606. in 8°. It. 1617. in 8°.

10 Mem. pour servir à l'Histoire

N. COEF- 9. Le Sacrifice de l'Eglise Catholi-FETEAU. que, Apostolique & Romaine, & les merveilles de la sainte Eucharistie. Paris 1608. in 8°.

> 10. Réfutation des faussetez contenues en la deuxième addition de l'Apologie de la Cene du Ministre du Mou-

lin. Paris 1609 in 8°.

Plessis contre la Messe. Par Jacques Davy, Evêque d'Evreux, depuis Cardinal du Perron, & Archevêque de Sens, publié par Nicolas Coeffeteau: nouvelle Edition. Evreux 1620. in 8°.

2. tom. Quelque réputation qu'ayent cû ces Ouvrages de controverse, leur merite a été fort ésfacé par ceux qui ont paru depuis, & où l'on voit regner une critique plus exacte, des raisonnemens plus précis & des preuves plus solides.

Théologiques traitées en notre langue felon le style de S. Thomas & des autres Scholastiques, par le commandement de la Reine Marguerite Duch. de Valois. Paris 1607. in 4°. C'est une Traduction des 26 premieres questions de la premiere Partie de la des Hommes Illustres.

Somme de S. Thomas, qu'il sit par N. Coffe ordre de la Reine Marguerite, qui feteau.

l'avoit fait son Prédicateur. Mais comme elle déplut à la Faculté de Paris, qui soussir avec peine qu'on exposât aux yeux du Public des choses qu'elle croyoit devoir être reser-

il n'alla pas plus loin. 13. L'Hydre défaite par l'Hercule Chrétien. Paris in 12. 1603. & 1605. C'est un Livre de Morale.

vées aux Theologiens, & que cette Faculté le fit avertir de discontinuer,

14. Tableaux des passions humaines, de leurs causes & de leurs effets. Paris 1615. in 12. Cet Ouvrage a été réimprimé plusieurs fois depuis; on l'a même traduit en Anglois & imprimé en cette langue à Londres en 1621. in 8°.

15. Tableau de la penitence de la Madelaine, deuxiéme Edition. Paris 1620. in 12.

16. Tableau de l'innocence & des Graces de la B. Vierge Marie Reine des Hommes & des Anges. Paris 1620, in 12.

17. Oraison Funebre prononcée au Service solemnel fait en l'Eglise de S. 12 Mem. pour servir à l'Histoire

N. Coef-Benoît à Paris pour Henri IV. Roy de FETEAU. France & de Navarre. Paris 1611. in 8°. avec quelques autres Oraisons Funebres du même Prince.

> 18. La Marguerite Chrétienne, dédiée ala Reine Marquerite. Paris.

19. La Montagne sainte de la tribulation, qui est un Traité des afflictions & de leurs remedes, composé premierement en Italien par le R. P. Jacques Affinati (Jacobin.) Paris 1606.

in 12. It. Lyon 1620. in 12.

20. Histoire de Poliarque & d'Argenis abregée & traduite du latin de Jean Barclay, avec le Promenoir de la Reine à Compiegne. Paris 1621. in 8°. Rouen 1641. in 12.

21. H. stoire Romaine contenant tout ce qui s'est passé de plus mémorable depuis le commencement de l'Empire d'Anguste, jusques à celui de Constantin le Grand. Avec l'Epitome de L. Florus depuis la fondation de la Ville de Rome jusqu'a la fin de l'Empire d'Auguste. Paris 1621. fol. It. 1628. fol. Item 1647. fol. Nicolas Coeffeteau a été le plus illustre traducteur de son temps; & M Vaugelas propose:ses Traductions comme les vrais

des Hommes Illustres. 13
modeles du beau langage; mais le N. Coffchangement qui s'est fait dans la feteau.
langue depuis lui, a fait tomber son
Ouvrage; outre que l'on y a trouvé une infinité d'endroits mal tra-

V. son Eloge dans les Hommes Illust es de M. Perault, Echard scriptor. Ord. S. Dominici. Gallia Chris-

tianile

## ISAAC PAPIN.

SAAC Papin nâquit à Blois en I. Papi 1657. d'Isaac Papin, Receveur General des Domaines de Blois, & de Madelaine Pajon. Sa famille a été féconde en sçavans. Nicolas & Denys Papin ses oncles, & Denys Papin son cousin germain, ont donné au Public plusieurs Ouvrages très sçavans sur la Théologie, la Physique & la Medecine. Le fameux Claude Pajon, Ministre d'Orleans, dont les sentimens ont fait tant de bruit parmi les Protestans, étoit son oncle.

Isaac Papin vint au monde avec une complexion si délicate, qu'on ne I PARIN Dut lui soire apparende d'Histoire

I. PAPIN. put lui faire apprendre le Latin qu'à l'âge de 17. ans. Ses premieres études de Théologie se firent à Geneve. Cette Ville étoit alors divisée entre les Universalistes & les Particularistes, sur les matieres de la Grace. Les premiers demandoient seulement qu'on les tolerât; & le Ministre Claude exhortoit les Génevois à le faires mais Desmarets Professeur de Groningue les pressoit au contraire de ne point souffrir les déssenseurs de la Grace universelle, & ses sollicitations prévalurent. Isaac Papin, qui étoit pour la Tolerance, fit sur ces disputes des réfléxions, qui lui furent dans la suite d'une grande utilité pour réconnoître les erreurs du Calvinisme où il étoit né.

De Geneve, M. Papin alla à Orleans, où il étudia de nouveau la Théologie de même que les Langues Greque & Hebraïque sous la direction de Claude Pajon son oncle ma-

ternel.

En 1683. il passa à Saumur pour continuer ses études de Théologie & pour se perfectionner dans la Langue Hébraique; mais il s'y trouva

des Hommes Illustres. 15 dans une fâcheuse circonstance; on I. Parini voulut lui faire signer la condam-

nation du *Pajonisme*, c'est-à-dire, de la doctrine de son oncle; & comme il refusa de le faire, l'Académie

de son côté lui resusa l'attestation ordinaire, & l'obligea à se retirer.

Forcé de quitter Saumur, il se retira à Bourdeaux, d'où il alla en Angleterre en 1686. après la révocation de l'Edit de Nantes. Il y étoit déja connu de réputation, & trois des Ministres François, membres de l'Eglise Anglicane, le présenterent à l'Evêque d'Ely, qui sur leur recommandation l'ordonna Prêtre la même année.

M. Burnet, qui fut depuis Evêque de Salisbury, s'entremit pour lui procurer quelque etablissement auprès de l'Electeur de Brandebourg; & les esperances qu'on lui sit concevoir de ce côté-là, l'engagerent à sortir d'Angleterre en 1687. Lorsqu'il passa à Hambourg, on l'y retint quatre mois pour y prêcher; & ce sut alors qu'il sit connoissance avec une Demoiselle Resugiée, nommée Mademoiselle Viard, qu'il é-

16 Mem. pour servir à l'Histoire

I. PAPIN. pousa quelque temps après, & avec laquelle il projetta d'embrasser la

Religion Catholique.

M. Jurieu, qui le poursuivoit par tout, & qui le décrioit sans cesse, comme un Socinien, empêcha qu'il ne trouvat à Berlin l'établissement dont il s'étoit flatté. On l'appella cependant à Dantzic pour y être Ministre; mais à peine en cut-il exercé quelque temps les forctions, que M. Jurien son ennemi implacable, écrivit au consistoire de Dantzic, pour le faire chasser. On exigea donc de lui qu'il s'unit aux Eglises de Hollande, & qu'il souscrivit aux Articles d'uniformité de Doctrine arretez à Roterdam au mois d'Avril 1686. mais il le refusa absolument, & déclara qu'il aimoit mieux retourner en Angleterre, où l'Eglise, qui l'avoit ordonné, n'imposoit point de pareilles loix, & comme on témoignoit de l'étonnement de ce qu'il faisoit difficulté de se conformer à la conduite de tant d'autres Ministres, qui avoient adheré aux décisions du Synode de Hollande; si un Protestant a tort, leur répondit - il, de ne vouloir des Hommes Illustres. 17
loir pas se soumettre à un Synode; le I. PAPINCorps des Protestans a donc eu tort de
ne vouloir pas se soûmettre au Concile
de Trente.

Il songea alors à ménager son retour en France & sa réunion à l'Eglise Catholique, & écrivit pour ce Tujet à M. Bossuet, Evêque de Meaux, qui le confirma dans ses bonnes dispositions, par une réponse pleine de charité. Après avoir épousé à Hambourg Mademoiselle Viard, il passa. avec elle en Angleterre, où il arriva en 1689, dans le temps des troubles causez par la descente du Prince d'Orange. Comme son unique but étoit de revenir en France, il partit d'abord pour s'y rendre, après avoir obtenu, quoiqu'avec beaucoup de peine, un Passeport, qui n'empêcha pas qu'il ne fût arrêté à son arrivée à Calais par ordre de Monsieur de Laubanie, comme un Ministre des Huguepots. Il eur beaudire à ce Gouverneur le dessein qui l'amenoiren France, il ne fut point cru; cependant sur les lettres qui-vinrent de la Cour quelques joursaprès, il fut mis en liberté, & son Tome III.

18 Mém. pour servir à l'Histoire

1. PAPIN. épouse ne tarda pas à le rejoindre.

Ses biens lui furent rendus dès

Ses biens lui furent rendus dès qu'il fut à Paris, & les bienfaits du Roy joints à ceux du Clergé de France, lui procurerent un établiffement assez agréable. Après avoir fait abjuration entre les mains de M. de Meaux, le 15. Janvier 1690. il se retira à Blois sa patrie, & pendant les vingt années qu'il y demeura depuis sa conversion jusqu'à sa mort, il ne s'occupa qu'a éclaircir les matieres de Religion, pour porter les Calvinistes à suivre son exemple. Il est mort à Paris le 19. Juin 1709. âgé de 52. ans.

Catalogue de ses Ouvrages.

principes, & renfermé? dans ses justes bornes. Roterdam 1681. in 12. M. Papin, fortement prévenu en faveur de la Tolerance, composa cet Ouvrage pour la soûtenir. Il y fait voir que les Protestans ne doivent pas en suivant leurs principes exclure les Catholiques de leur Tolerance, puisque ces Catholiques font profession de suivre l'Ecriture; & de ne rien recevoir, qui lui soit contraire. Cet écrit que l'Auteur

des Hommes Illustres. 19

n'avoit composé que pour son pro- I. Papin.
pre usage étant tombé manuscrit
entre les mains de M. Bayle dans
un état assez imparfait, ce sçavant
y ajouta quelque chose, & le sit imprimer, sans la participation de M.

Papin.

2. Essay de Théologie sur la Providence & sur la Grace, où l'on tache de délivrer M. Jurieu de toutes les difficultez accablantes qu'il rencontre dans son Système. Francfort. 1687. in 12. Cet Ouvrage contient une refutation de deux ecrits de M. Jurieu, l'un intitulé : Jugement des Méthodes rigides & relachées d'expliquer la Providence & la Grace, & l'autre: Traité de la Nature & de la Grace, contre les Hypotheses de M. Pajon. Il acquir à l'Auteur la reputation d'esprit juste & excellent, & de profond Théologien; mais il lut attira d'un autre côté la haine de M. Jurieu, qui ne souffroit pas patiemment qu'on attaquât ses sentimens; & qui lui fir assez ressentir combien il y étoit sensible par les traverses qu'il lui suscita. Le livre de M. Papin, de la Foy réduite à ses principes, lui fournit - Bij.

20 Mem. pour servir à l'Histoire

I. Papin, une occasion de le calomnier par tout. mais il n'en retira pas les avantages qu'il en esperoit, son changement de Religion ayant rendu inutiles les mesures qu'il prenoit

pour le perdre.

3. La tolerance des Protestans, & l'autorité de l'Eglise, ou réponse au libelle de M. Jurieu qui porte pour titre: Lettre Pastorale aux fideles de Paris, d'Orleans & de Blois, &c. avec une lettre à M. Jurieu, sur ce qu'il y a de personneldans celibelle. Paris 1692.in12. Dés que M. Jurieu eut appris l'abjuration de M. Papin, qui le mettoit hors de la portée de ses coups, il entra en fureur, & déchargea tout son seu dans un libelle sanglant qu'il écrivit contre lui sous le titre de Lettre Pastorale, &c. Mais M. Papin lui répondit par ce fameux Ouvrage de la Tolerance, qui renferme deux réflexions principales, lesquelles forment la Syllogisme suivant : la liberté que les Protestans doivent nécessairemene accorder à chaque particulier d'interpreter à sa fantaisse la parole Dieu, & de suivre la verité, telle qu'il la connoît par ses I. PAPIN. propres recherches, conduit inévitablement à la Tolérance universelle, non-seulement de toutes les sectes qui se disent Chrétiennes, mais encore de la Religion des Juifs, des Mahometans, des Payens, & même de l'Irreligion des Athées. Or la Tolerance universelle de toutes les sectes tend directement à l'anéantissement du Christianisme : c'est donc à l'entier aneantissement du Christianisme que conduisent directement & nécessairement les principes de la prétendue Reforme. Il n'y a donc point d'autre parti à prendre, pour éviter une si pernicieuse Tolerance, que de recourir à l'autorité de l'Eglise Catholique. M. Papin changea depuis le titre de ce Livre, qui paroissoit équivoque & on le publia de nouveau aprés sa mort, avec quelques aditions sous celui-ci : Les deux voyes opposées en matiere de Religion, l'Examen particulier & l'Autorité. Liege 1713. in 12.

par seu M. Papin en saveur de la Religion, nouvelle édition donnée par sa T. PAPIN. Veuve. Paris 1723. 3. Tomes in 12.

Ce Recueil contient les Ouvrages précedens avec quelques autres qui n'avoient point encore vû le jour.

V. Sa vie à la tête du Recueil de fes Ouvrages, & le P. Liron, Biblio-

th. Chartraine.

# SIMON PAULLI.

S. PAUL-S IMON Paulli nâquit le 6. Avril LI. 1603. à Rostock dans le Duché de LI. Mekelbourg, où son pere Henri Paulli étoit Docteur & Professeur en Medecine. On peut dire qu'il a été le seul Auteur de sa réputation & de sa fortune, car ayant perdu son pere: dés sa plus tendre enfance, il perdit avec lui tous les moyens qui auroient pû contribuer à son avancement. Mais l'inclination qu'il avoit à se rendre habile, & son application à l'étude lui en firent retrouver d'autres plus considerables. Les plus sçavans hommes du siècle se chargerent avec plaisir de l'instruire, & une genereuse Princesse lui donna liberalement de quoy visiter les plus celes

23

bres Universitez de l'Europe. S. PAUE:

Il acheva dans celle de Parisau-LI.

prés du fameux Riolan de se rendre digne des honneurs du Doctorat en Medecine, qu'il reçût en 1630. à Wittemberg. Deux ans aprés l'Université de Rostock le nomma Professeur en Medecine. Il garda cet employ pendant sept ans, aprés lesquels il alla demeurer à Copenhague, que lles bienfaits du Roy de Dannemarc llui rendoient aussi chere que sa patrie, & il su bientôt honoré de la Charge de Professeur en Medecine, Chirurgie & Botanique, qui sut erigée en sa faveur.

Ayant été appellé à la Cour en 17650. par le Roy Frideric III. il lui trendit des soins si assidus, aussi bien qu'à Christian V. qu'il merita de ces deux Princes, outre la qualité de lleur premier Medecin, un grand mombre de bienfaits, entr'autres la Prélature d'Arhuse, que par son mérite il a rendu hereditaire dans sa famille.

Il est mort à Copenhague en 16801 agé de 77. ans. 24 Mem. pour servir à l'Histoire

S. PAUL- Catalogue de ses Ouvrages.

1. Icones Flora Danica. Hafnia 1647. in 4°. It. Kiobenhaffen. 1648. in 4°. C'est un Recueil des plantes particulieres au Danemarc & à la

Norvege.

LI.

2. Quadripartitum Botanicum, de. simplicium Medicamentorum facultatibus. Rostochii. 1639. & 1640. in 4°. It Argentorati 1667. in 4°. Le dessein de l'Auteur dans cet Ouvrage est de parler des fimples, qui peuvent contribuer en quelque chose à la guerison des maladies, sans s'arrêter aux. curiofitez, dont on remplit ordinairement les livres que l'on fait sur ce sujet. L'Edition de Strasbourg a été faite par Simon Paulli fils de l'Auteur même & Imprimeur de. cette Ville, qui a donné aussi au public quelques Ouvrages de Geographie de la façon.

demica. Hafnië 1653. in 12. C'est encore un Ouvrage de Botanique.

4. Commentarius de Abusu Tabaei Americanorum veteri, & Herba Théé Asiaticorum in Europanovo, cum figuris aneis: Argentorati (Simon Paulli) (1) 1661. in 4°.

S. PAUL-

5. Digressio de vera, unica, & pro- LI. xima causa Febrium; nec non de accurata febres curandi Methodo. Francofurti 1660. in 4°. Argentorati (Simon Paulli) 1678. in 40. Cette seconde Edition est augmentée de plusieurs observations de Médecine.

6. Modus de albandi offa pro sceletopæia. Ce petit Ouvrage a été inseré dans la Bibliotheque anatomique de

Manget ... 1911

V. son Eloge dans le Journal des Sçavans du 24. Août 1687. & Mer-

cklini Lindenius Renovatus.

### ADRIEN BAILLET.

DRIEN Baillet naquit le 13. A. BAIL-Juin 1649. à la Neuville, Vil-LET. lage situé au Nord de Beauvais & à quatre lieuës de cette Ville. Il éroit fils d'un pere qui cultivoit de ses propres mains un petit bien qu'il avoit reçû de les Ancêtres. La médiocrité de la fortune dans laquelle il vivoit ne lui permit, ni d'avoir de grandes vûës sur son fils, ni de son-

Tome III.

A. BAIL-ger à l'appliquer à l'Etude; il étudia LET. cependant, & voici comment cela arriva.

> Il y a auprès dela Neuville un Couvent de Cordeliers, appellé la Garde, où cet enfant alloit souvent. Il y servoit le matin les Prêtres à l'Autel, & passoit le reste de la journée à rendre tous les petits offices, dont il étoit capable, soit au Sacristain, soit aux autres Peres du Couvent. Le Sacristain touché de ce naturel officieux, prit le jeune Baillet en affection, & lui montra à lire & à écrire. Quoiqu'il n'eut à lors que huit à neuf ans on vit bientôt paroître cette grande passion qu'il a toûjours eu pour les livres. Les amusemens ordinaires de l'enfance n'étoient point de son goût, il aimoit la retraite, & il employoit à lire & à écrire tout le temps qu'il pouvoit dérober à ses petites occupations.

> Le Superieur du Couvent s'étant apperçû de cette inclination si extraordinaire dans cetâge, & ayant reconnu qu'elle étoit jointe en cer enfant à une grande vivacité d'esprit, & à une disposition très-heureuse pour

des Hommes Illustres.

les sçiences, jugea qu'il seroit très- A. BAILavantageux à l'Ordre de St. François LET.

de le posseder, & le demanda à son pere. Le pere penchoit assez à donner son fils aux Cordeliers, mais le Curé qu'il consulta ne fut pas de cet avis, & les vûës du P. Cordelier lui ayant fait naître l'envie d'examiner le jeune Baillet de plus près, il fut charmé de son esprit & des progrés qu'il avoit déja faits. Cela l'engagea à le prendre chez lui; & aprés lui avoir appris les premiers élemens de la Langue Latine, il le mit au College de Beauvais.

Le jeune Baillet ne brilla pas beaucoup dans ses Classes. Il ne donnoit au devoir Classique, qu'autant de temps qu'il en falloit précisement, pour être à couvert de la ferule, employant le reste à apprendre les Langues, & à lire l'Histoire. Il sçavoit l'Hébreu à la fin de ses Classes, & en Rhetorique il avoit déja fait des Ta-

bles de Chronologie.

La Philosophie, comme on l'enseignoit alors dans ce College, n'eut pas plus de charmes pour lui, qu'en avoit eu la Grammaire. Il ne laissa

28 Mem pour servir à l'Histoire

A. BAIL- pas néanmoins de soutenir un acte avec assez d'aplaudissement à la fin de son cours. Il trouva plus de goût dans la Theologie, & surtout dans cette partie, qu'on appelle la Pessiive. Ce qui la lui fit aimer, sur le rapport qu'elle a avec l'Histoire Ec-

clessatique, qu'il possedoit déja.

En 1672 les études de M. Baillet étant finies, on lui sit avoir une place de Régent dans le meme College. Cet emploi lui donna lieu de se persectionner dans les Belles Lettres. Il consacra quelque tems aux Muses, & on assure qu'il sit alors quelques Poësses Françoises & Latines, qui furent estimées. Elles ne

sont pas venues jusqu'à nous.

En 1676. M. Baillet reçût les Ordres Sacrez; & cette nouvelle dignité l'appellant au service de l'Eglisse, il se soumit à la volonté de son Evêque, qui l'envoya desservir une petite Parroisse de son Diocése. Les sonctions Ecclesiastiques ne lui sirent point abandonner l'étude; mais comme elles lui causoient de grandes distractions, il sit tant auprés de ses Superieurs, qu'on le dé-

des Hommes Illustres. 29

chargea du soin de cette Parroisse, A. BAIL-& qu'on l'attacha à une autre dans LET. laquelle il étoit dispensé de la conduite des Ames. Il ne demeura pas long-tems dans ce dernier employ, car l'année suivante 1680 ses amis le donnerent à M. le Président de Lamoignon pour être son Bibliothecaire: c'est dans cette fonction qu'il

a fini ses jours.

Il avoit un esprit vis & très étendu, une facilité merveilleuse à demêler la verité d'avec ce qui n'en avoit que l'apparence, un jugement solide, & un goût sûr pour les Ouvrages de l'esprit, & surtout une ardeur insatiable pour les sçiences, & une application insatigable au travail.

Ses connoissances n'étoient pas bornées à une seule sçience, ses écrits le prouvent assez; mais son avidité pour tout sçavoir, ne lui donnoit pas le tems de s'appliquer à polir son stile, il s'arrêtoit plus aux choses qu'à la maniere de les dire; la premiere expression, qui se presentoit à son esprit, étoit ordinairement celle dont il se servoit, & on A. BAIL. ne voyoit point de ratures dans ses LET. écrits.

Aussi-tôt que M. de Lamoignon lui eut confié le soin de sa Bibliotheque, il mit ensemble tous les Livres qui regardent chaque Art & chaque Science en particulier, & les arrangea dans leur ordre Chronologique. Il fit ensuite un Catalogue qui est proprement une Table des Matieres. Par le moyen de cette Table on trouve sans peine tout ce que les Auteurs qui sont dans cette Bibliotheque ont dit sur chaque matiere. Cette Table n'indique pas seulement ceux qui en ont parlé ex professo, mais elle marque tous les endroits où les autres ont traité en passant. Ce Catalogue contient 32. Vol. in folécrit de la main de M. Baillet.

Il est facile de comprendre combien ce travail a dû lui coûter: & l'on seroit surpris qu'il eut pû donner encore tant d'Ouvrages au public, si l'on ne faisoit attention que l'étude étoit son unique occupation, & qu'il y consacroit tout son tems. On peut dire cependant que son application trop assidue a abregé ses des Hommes Illustres. 31
jours, puisqu'elle lui procura des A. BAILinfirmitez qui le conduisirent au LET. II
Tombeau. Il est mort le 12. Janvier
1706. âgé de 57. ans.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Jugement des Sçavans sur les principaux Ouvrages des Auteurs. Paris in 12. 9. Vol. Le plan que M. Baillet s'étoit proposé étoit trop vaste, pour pouvoir être executé par un seul homme; ce qu'il en a donné n'en est qu'une très-petite partie-Les quatre premiers Vol. qui parurent en 1685. parlent des Grammairiens & des Traducteurs, les cinq autres qui furent imprimez l'année suivante renferment les Poëres. Quoique cet Ouvrage ne soit qu'une compilation des pensées des autres, il ne laissa pas de faire beaucoup d'ennemis à M. Baillet. Plusieurs Auteurs ne s'y voyant pas traitez aussi favorablement qu'ils croyoient devoir l'être, se déchaînerent contre lui dans des pieces satyriques; tant il est dangereux de s'exprimer librement & avec sincerité sur le mérite de ceux qui vivent encore. Ces Jugemens des Sçavans ont été réim-

C iiij

32 Mem. pour servir à l'Histoire

A. BAIL- primez en 1725. à Paris avec les OuLET. ... vrages suivans, qui y ont rapport,
en 7. Vol. in 4°. accompagnez de
quelques Additions peu considerables: Ils l'ont été aussi à Amsterdam
en 1726. in 12. en 17. Vol. Cette
Edition contient, outre ce qui est
dans celle de Paris, l'Anti-Baillet, &
les Jugemens des Sçavans sur les
Maîtres de l'Eloquence par M. Gibert.

2. Des Enfans devenus celebres par leurs Etudes, ou par leurs Ecrits. Traité Historique. Paris 1688. in 12.

3. Des Satyres Personnelles. Traité Historique & Critique de celles qui portent le titre d'Anti. Paris 1689. in 12. 2. Tom. Cet Ouvrage a été fait à l'occasion de l'Anti-Baillet de M. Menage. Ce Sçavant étoit fort piqué contre M. Baillet qui dans ses Jugemens des Sçavans s'étoit donné la liberté de le reprendre en plusieurs choses; & il avoit entrepris son Anti-Baillet pour l'attaquer à son tour. Mais M. Baillet au lieu de lui répondre directement, crût mieux faire en prévenant les Esprits contre les Satyres, où l'on joint l'Anti avec le nom

de la Personne, ce qui marque que A. BAILl'on en veut à l'Auteur même & LET. non-pas seulement à son Ouvrage.

4. Auteurs déguisez sous des noms étrangers, emprunteZ, supposez, feints à plaisir, chiffrez, renversez, retournez, ou changez d'une Langue en une autre. Paris 1690 in 12. Ce Livre n'est que la Préface d'un plus grand Ouvrage, qu'il avoit dessein de fais re, mais qu'il abandonna sur ce que ses amis lui representerent qu'un tel Livre feroit un grand nombre de mécontens.

5. La Vie de M. Descartes. Paris 1691. in 4°. L'Auteur auroit pû retrancher de cette Vie plusieurs choses qui ne le regardent point, & plusieurs bagatelles qui le regardent.

6. La Vie de M. Dejoartes réduite

en abregé. Paris 1693. in 12.

7. Histoire de Hollande dépuis la Treve de 1609., où finit Grotius, jusqu'à notre tems, par M. de la Neuville. Paris 1690. iu 12. 4. Tom. M. Baillet a pris dans cet Ouvrage le nom de Balt. Hezeneil de la Neuville, qui est l'Anagramme de Baillet de la Neuville en Hez (La Neuville A. BAIL- en Hez est le Village d'où il étoit)
LET. Cette Histoire est peu estimée, il y a

même des fautes grossieres.

8. De la dévotion à la Vierge & du culte qui lui est dû. Paris 1694. in 12. Cet Ouvrage a été attaqué par deux petites pieces, l'une intitulée: Mémoire addressé à la Sorbonne touchant le Livre de la devotion à la sainte Vierge, in 12. & l'autre qui a pour titre: Lettre à M. Hideux Curé des SS. Innocens, sur son approbation au nouveau Livrede la Dévotion à la Vierge. Liege 1694. in 12.

9. De la Conduite des Ames. Paris

1695. in 12.

Paris 1700. in 8°. Ce discours se trouve aussi à la tête des Vies des Saints pour lesquelles il a été fait.

11. Les Vies des Saints. Paris 1701. 3. Vol. in fol. & 12. Vol. in

80.

12. L'Histoire des Fêtes Mobiles, les Vies des Saints de l'ancien Testament, la Chronologie & la Topographie des Saints. Paris 1703 un Vol. in sol. & 5. in 80. Ces deux Ouvrages ont été réimprimez en 1704.

des Hommes Illustres. 35 13. Les maximes de S. Estienne de A. BAIL-Grammont. Paris 1704. in 12. C'est LET. une traduction du Latin.

14. La Vie d'Edmond Richer, Doc-

reur de Sorbonne. Liege 1714. in 12. 15. La Vie de Godefroy Hermant, Docteur de Sorbonne, Chanoine de l'Eglise de Beauvais. Amsterdam 1717.

72 I 2.

16. Histoire des démêlez du Pape Boniface VIII. avec Philipe le Bel Roi de France. Paris 1718. in 12. Dette Histoire est fort bien faite; z'est un extrait sidèle des pieces originales.

V. Journal des Sçav. Suppl. de

Janvier 1707.

# JEAN BONA.

JEAN Bona nâquit le 19. Octobre J. BONA.

1609. à M ndovi, petite Ville du
Piémont, d'une famille noble. Après avoir fait ses premieres Etudes
avec beaucoup de succès, il entra
dans un Monastere de l'Ordre de S.
Bernard près de Pignerol au mois de
Juillet 1625. n'étant âgé que de

J. Bona. quinze ans, & y fit profession le 2.

Aoust de l'année suivante. On l'envoya en 1627, à Monte Grosso près d'Ast, pour y faire sa Philosophie; quand elle sut finie, il retourna à Pignerol, où il étudia la Theologie sans l'aide d'aucun Maître. Il sut pendant deux ans son propre guide dans cette Science, dans laquelle il alla ensuite se perfectionner à Rome sous un Professeur.

L'Ordre de Prêtrile qu'il reçût, dès qu'il eût l'âge necessaire, ne fit qu'accroître les sentimens de Pieté, dont il avoit été penetré dès sa premiere jeunesse, & dont on voit des marques si sensibles dans ses Ouvrages. A peine eut-il fait ses trois ans de Théologie, qu'on l'envoya à Mondovi pour la professer. Il ressentit quesque peine d'être obligé à remplir ce poste, pour lequel l'aversion qu'il avoit pour les disputes lui inspiroit de l'éloignement; mais l'obéissance, qui étoit la regle de ses actions, le lui fit accepter; il fut ensuite Prieur d'Ast; huit mois après on le nomma Abbé du Monastere de sainte Marie de Mondovi; mais il sit des Hommes Illustres. 37
ent d'instances auprès du General J. Bona.
re sa Congregation, pour être démargé de cette dignité, qu'on lui

ccorda ce qu'il souhaitoit.

On l'envoya donc à Turin où il sassa cinq ans à seuilleter les Livres z à ramasser les Materiaux de son livre de la Psalmodie; il sut ensuie successivement Prieur d'Ast pour a seconde sois, Abbé de Mondovi, z General de l'Ordre en 1651. Il eut ans cette derniere Charge occasion le parler au Cardinal Fabio Chigi, ui conçût une grande estime pour li, & lui en sit ensuite ressentir les sesses. Le temps de son Generalat ini, il quitta Rome, & retourna à Mondovi prosesser la Théologie.

Le Cardinal Chigi étant devenu l'ape sous le nom d'Alexandre VII. le nomma de nouveau General, de son propre mouvement, la peste qui regnoit dans plusieurs endroits de l'Italie empêchant qu'on ne pût assembler le Chapitre General: il le sit ensuite Consulteur de la Congregation de l'Indice, puis Qualificateur du S. Office; qualité dont il passa à celle de Consulteur dans le même Tribu-

J. BONA, pal. Ce Pape, qui avoit une amil

J. Bona. nal. Ce Pape, qui avoit une amitie particuliere pour lui, & qui en avoit fait le confident de tous ses seciets, n'auroit pas manqué de l'élever au Cardinalat, si l'humilité de Bona ne l'en avoit empêché, & s'il ne s'étoit servi du credit qu'il avoit sur l'esprit de ce Pontife, pour l'éviter. Mais Clement IX. son Successeur crût devoir recompenser ses vertus en le créant Cardinal le 29. Decembre 1669. Ce Pape étant mort quelque temps après, le Cardinal Bona fut sur les rangs pour le Souverain Pontificat; ce qui donna lieu à cette Pasquinade Papa Bona sarebbe solecismo, sur laquelle le P. Daugieres Jésuite sit cette Epigramme, qui commence par un Vers de Despautere.

> Grammatica leges plerumque Ecclesia spernit:

Fors erit ut liceat dicere Papa

Bona.

Vana solecismi ne te conturbet imago,

Esset Papa bonus, si Bona Papa foret.

des Hommes Illustres.

Il mourut à Rome le 20. Octobre J. Bona.

674. âgé de 65. ans.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. De divina Psalmodia, deque Vaiis Ritibus omnium Ecclesiarum in Sallendis divinis Officiis. Roma 1663. n 40. It. Paris 1663. in 4°. L'Ediion de Paris est plus ample que reile de Rome. Tout ce qui regarde e chant de l'Eglise est traité dans re Livre avec tant de soin, qu'il a même un Chapitre particulier le l'Alleluia. Cet Auteur est le premier, qui ait donné le Catalogue les Auteurs qu'il cite, avec un juzement sur chacun en particulier. Il r a dans la Critique qu'il en fait des hoses assez curieuses Journ. des Sçav: la 19 Janv. 1665.

2. Via compendii ad Deum. Colonia & Argentorati, in 12. It traduit en François sous ce titre: Voye abrerée pour aller à Dieu. Bruxelles 1685. en 12. C'est une introduction à la

Théologie Mystique.

3. Manuductio in Cœlum. Parif. 1664. in 12. Cet Ouvrage dont il y 1 plusieurs autres éditions a été traluit en François par plusieurs AuJ. Bona. teurs . sous differens titres : 1°. La

Guide du Ciel selon l'esprit des SS.
Peres, & les plus pures maximes des anciens Philosophes: Par le Card. Bona & c. La Vie de ce Cardinal composée en Latin par le R.R. Dom Luc Bertolot, Provincial des Feuillans. & son Testament, traduction nouvelle. Par M. François du Suel Prêtre Docteur en Theologie, & Penitencier de l'Eglise d'Arras. Paris 1682. in 12. 2°. La main qui conduit au Ciel. Traduction nouvelle. Paris 1690. in 12.

4. De discretione spirituum in vita spirituali deducendorum Liber. Paris. 1673. in 12. L'Auteur a ramassé dans cet Ouvrage plusieurs regles, dont la pluspart sont tirées de S. Bernard, pour juger de quel principe procedent les pensées qui se presentent à l'esprit, & les mouvemens qui agitent le cœur. Ce Traité a été traduit en François, sous le titre de Traité du discernement des Esprits. Paris 1675. in 12.

5. Principia & Documenta vita Christiana. Paris. 1675. in 12. M. le Président Cousin a crû devoir employer sa plume à donner en Fran-

çols

des Hommes Illustres. 41 cois cet Ouvrage sous le titre de J. Bona. Principes & Regles de la vie Chrétienne. Paris in 12. 1675. & 1690.

6. Tractatus Asceticus de Sacrificio

Missa. Rhotomagi 1668. in 12.

7. Rerum Liturgicarum Libri duo. Roma 1670. in 8°. It. nova Editio aucta & fusiori disquisitione de Azymo & Fermentato locu pletata aris. 1676. in 8°.

8. Horologium Asceticum indicans modum cum fructu obeundi Christianas exercitationes. Opus Posthumum. Pas

ris. 1679. in 12.

Tous ces Ouvrages ont été imprimez ensemble à Paris en 1678. en 3. vol. in 80. & à Anvers in fol.

V. sa vie écrite par D. Luc Berto-

## REDEMPT BARANZAN.

Redempt Baranzan, appellé R. Bardans le siècle fean Antoine, nâ-RANZAN quit à Serravallé, Bourg du Diocése de Verceil, en 1590. Lorsqu'il eut fait ses études d'une maniere qui sit concevoir de lui de grandes esperantome III.

R. BA-ces, il suivit la vocation qu'il se sen-

chez les Barnabites & y fit profesfion le u. A vril 1609. A peine eutil fini sa Philosophie & sa Theologie, qu'on le jugea capable de professer la premiere de ces Sciences; il sit
deux cours de Philosophie à Annecy
en Savoye, & s'y distingua par la
subtilité de son esprit, qualité qui
faisoit alors le principal mérite d'un
Philosophe, & plus encore par la

nouveauté de ses systèmes.

La Philosophie étoit alors dans un état fort imparfait; un attachement aveugle à Aristote, dont on n'osoit pas même s'écarter, empêchoit ceux qui s'y appliquoient, de l'en faire sortir, & d'acquerir des lumieres propres à la perfectionner. Baranzan apperçût sans peine cet inconvenient, & commença à secouer un peu le joug d'Aristote, en cherchant de nouveaux systèmes; quoique ceux qu'il inventa n'ayent point fait fortune, on peut juger cependant de ce qu'il auroit fait dans la suite, si la mort ne l'avoit enlevé dans sa premiere jeunesse, puisque dès l'âge de des Hommes Illustres.

trente ans il avoit eu le courage de R. Base rendre inventeur, dans un tems, RANZAN.

où l'on en faisoit un crime, & qu'il
étoit déja en relation avec les plus

Sçavans de l'Europe.

J'ai entre les mains une lettre originale que François Bacon, Chancelier d'Angleterre, lui écrivit peu de tems avant sa mort. Elle est trop interessante, & fait trop bien connoître la maniere de philosopher, qu'ils vouloient tous deux introduire, pour ne la point communiquer au public.

## Domine BARANZANE,

Litteras tuas legi libenter, cumque inter veritatis amatores ardor etiam candorem generet, ad ea qua ingenue petiisti, ingenue respondebo.

Non est meum abdicare in tantum fyllogismum. Rex est syllogismus magis inhabilis ad pracipua, quam inutilis ad

plurima.

Ad Mathematica quidni adhileatur, cum fluxus materia, & inconstantia corporis Physici illud sit, quod inauctionem desideret; ut per eam veluti R. BA-figatur, at que indè eruantur notiones RANZAN, bene terminata.

De Meraphysica ne sis sollicitus. Nul'a enim erit post veram Physicam inventam; ultraquam nihil prater divina.

In Physica prudenter notas; & idem tecum sentio; post notiones prima classis, & axiomata super ipsas, per inductionem bene eruta & term nata; tuto adhiberi syllogismum, modò inhibeatur saltus ad generalissima & fiat progressus per scalam convenientem.

De multitudine instantiarum, que homines deterrere possit, hac respondeo.

Primo quid opus est dissimulatione?

Aut copia instantiarum comparanda,

aut nego ium deserendum. Alia omnes via, utcunque blandiantur, impervia.

Secundo (quod & ipse notas) prarogativa instantiarum, & modus experimentandi circa experimenta lucifera (quem aliquando trademus) de multitudine ipsarum plurimum detrahent.

Tertiò, quid magni feret rogo, si in describendis instantiis impleantur volumina, qua H storiam C. Plinii sextuplicent? In quâ tamen ipsâ plurima des Hommes Illustres. 45
Philologica, Fabulosa, Antiquitatis, R. Bamon Natura. Etenim veram Historiam RANZAN.
Maturalem nihil aliud ingreditur, prater instantias, connexiones, observationes, Canones. Cogita alterâ ex parte immensa volum na Philosophica;
Facile perspices maxime solida esse ma-

Postremò ex nostra Philosophandi Methodo excipietur in vià plurimorum operum utilium messis, que ex speculation bus, aut disputationibus, sterilis,

aut nulla est.

xime finita:

Historiam naturalem ad condendam Philosophiam (ut & tu mones) ante omnia praopto, neque huic rei deero, quantum in me est; utinam habeam onjutores idoneos: Neque in hac parte, inihi quippiam accidere possit felicius, quam si tu talis vir, primitias huic overi prabeas, conscribendo Historiam ocelestium, in quà, ipsa tantum Phanomena, atque unà instrumenta Astromomica, eorumque genera o usum, dein Hyp theses pracipuas, o maxime illustres, tam antiques quam modermas, atque simul exactas restitutionum calculationes, or alia hujusmodi since-

45 Mém. pour servir à l'Histoire

R. B A-. re proponas, absque omni Dogmate & RANZAN. Themate. Quod si huic Calestium Historia Historiam Cometarum adjeceris (de qua conficienda, ecce tibi articulos quosdam, & quasi topica particularia) magnificum prorsus frontispicium Historia naturali extruxeris, & optime de scientiarum instauratione merueris, mihique gratissimum seceris.

Librum meum de progressu scientiarum traducendum commisi: I la translatio, volente deo, sub finem astatis, persicietur, eam ad te mittam. Opera tua, que publici juris sunt, inspexi; magna certe subtilitatis & diligentia in vià vestrà. Novatores, quos nominas, Patricium, Telesium, etiam alios, quos pratermittis, legi. Possint effe tales innumeri, veluti etiam antiquis temporibus fuerunt Anaximenes, Anaxagoras, Democritus, Parmenides, & alii; [ nam Pythagoram ut superstitiosum omitto. Inter istos tam antiquos quam modernos, differentiam facultatis agnosco maximam, veritatis perparvam. Summa rei est. Si homines se rebus submittere velint, aliquid conset; sin minus, ingenia ista redibunt

des Hommes Illustres. 47
orbem. Stabilita jam sit inter nos R. BAntitia, meque ut cœpisti, maxime RANZAN.
utem veritatem ama. Vale.

Tui Amantissimus S. Albans.

Apud Ædes meas Londini. Junii, uliimo, 1622.

Baranzan ne s'appliqua pas tellenent à la Philosophie, qu'il en oulliât les fonctions particulieres de on état. Dès qu'il eût été ordonné drêtre, il se donna à la Prédication, ex y réussit. Le voisinage de Geneve qui fournit aussi des occasions d'exermer le talent qu'il avoit pour la controverse, dont son zele le sit toûnours prositer avec plaisir.

Son General l'ayant envoyé en France pour obtenir la permission l'établir dans ce Royaume des maisons de son Ordre, il s'y employativec tant d'ardeur, qu'il en vint à pout, & contribua même à l'établissement des Barnabites, dans la Ville de Montargis, où on leur donna en

R. BA-1620. un College, qui est mainte RANZAN. nant celebre, par le nombre de se Pensionnaires.

Barazan ne survêcut pas long-temp à cet établissement, étant mort Montargis le 23. Decembre 1622

âgé seulement de 33. ans.

La Mothe le Vayer dit qu'on le peut mettre entre les premiers el prits de notre siècle, & que ses Ou vrages suffisent pour cela. Il ajoût que ce pere l'avoit plusieurs fois assuré, & toûjours sous le bon plaisir de Dieu, qu'il se feroit revoir à lui, s'il partoit le premier de ce monde; mais in ne tint pas sa parole, la Providence et ayant autrement ordonné.

Ses Ouvrages sont:

universa Cœlorum Doctrina clare, di lucide, & breviter tractatur. Colonia Allobrogum. 1617 in 4°. Ce traité es une partie des Cahiers qu'il dicta Annecy & que deux de ses Disciple. J. Murator & L. Deshayes firent imprimer.

2. Nova Opiniones Physica, sei tomus 1. Secunda partis summa Philosophia Anneciensis. Luga, 1619. in 8°

Cet

des Hommes Illustres. 49
Tet Ouvrage fait encore partie de R. BATes Cahiers, de même que le sui- RANZAN.
Want.

3. Campus Philosophicus, in que mnes Dialectica Quastiones breviter T subtiliter agitantur. Lugd. 1620.

n 8°.

4. Quelques ouvrages de devotion ur la maniere de se confesser, & ur celle de méditer la Passion de J. C.

5. Une dissertation sur une fon-

caine de la Roche en Savoye.

V. Son Article dans le Distionnaire Tritique de Bayle, Memoire de' Barnabiti da Francesco Luigi Barelli, como 2.

#### JOB LUDOLF.

Job Ludolf nâquit à Erfort, DOLF.

dans la Thuringe le 15. Juin

1624. d'une des premieres familles
de la ville, mais médiocrement poutvûe des biens de la fortune. Il commença ses études en son pays sous
d'assez mauvais Maîtres. Les Langues Latine & Greque l'occupeTome 111.

50 Mem. pour servir à l'Histoire

JOB Lu-rent d'abord; il s'appliqua ensuite de pour. à apprendre le François, l'Italien, l'Espagnol & le Flamand. Il avoit trop de genie pour l'étude des Langues, pour s'arrêter là. Il passa apprit l'Hebreu, le Samaritain, le Chaldéen, le Syriaque, l'Arabe & l'Ethiopien. Il prit aussi quelque teinture de la Medecine & du Droit, n'étant pas encore déterminé sur le

genre de vie qu'il embrasseroit.

En 1645, il alla à Leyde pour se perfectionner dans les connoissances qu'il avoit acquises presque de lui-même, & surtout dans celle des Langues; & il y trouva de bons Maîtres en ce genre; Erpenius, Golius, Constantin l'Empereur, & trois Grecs qui y étoient retirez, des instructions desquels il sçût bien profiter. Il ajoûta même aux Langues qu'il sçavoit déja le Persan, l'Anglois & le Suedois: L'application qu'exigeoient de lui tant de Langues differentes ne l'empêcha pas de s'attacher aussi au Droit & à la Politique sur lesquels il soûtint quelques disputes publiques.

des Hommes Illustres.

A près quatorze mois de séjour à Job LuLeyde, Constantin l'Empereur lui pro-Bolf.

Leyde, Constantin l'Empereur lui procura une place de Gouverneur auprés d'un jeune homme de condition nommé fean de Thys, qui avoit dessein de voyager. Il parcourut avec llui une partie de la France; en passent à Caen il sit amitié avec Samuel Bochart, à qui il apprit les élemens ade la Langue Ethiopienne. Il s'acquit men plusieurs autres Villes la connoissens l'estime des sçavans. Il alla mensuite en Angleterre avec son disciple, mais les troubles de ce Royaume ne leur permirent pas d'y demeurer long-temps, & ils retourmerent bientôt en Hollande.

Le Baron de Rosenhahn, Ambassadeur de la Reine Christine de Suede à la Cour de France, avoit à sa suite un frere de fob Ludolf, qui lui procura la connoissance de ce Seigneur, acquel le sit venir à Paris, après son cetour en Hollande, pour être Precepteur de ses deux sils. Peu de temps après (en 1649.) il l'envoya à Rome,

pour chercher les Papiers & les Mémoires, qu'on disoit que *Jean Ma*nus, Archevêque d'Opsal, y avoit

E. ij

Jos Lu-

52 Mem. pour servir à l'Histoire autrefois transportez de Suede, & que la Reine Christine souhaittoit fort retirer. Ludolf fit ce voyage avec deux Polonois, dont il mit la compagnie à profit, en apprenant d'eux la Langue Polonoise. S'il fut inutile par rapport au dessein qui l'avoit fait entreprendre, parce que Ludolf ne trouva rien qui concernât la Suede, il lui fut tres-avantageux par les entretiens qu'il eut avec quatre Abyssins qui étoient alors à Rome, & par le secours desquels il se perfectionna beaucoup dans la connoissance de la Langue Ethiopienne.

A peine fut-il de retour à Paris, qu'il lui fallut partir pour la Suede avec l'Ambassadeur, qui s'y en retournoit; s'il fut surpris à l'aspect d'un pays si disserent de ceux qu'il avoit vûs, du moins les Sçavans ne manquoient pas à la Cour de Christine, & il eut occasion d'apprendre en ce pays le Portugais, le Moscovi-

te, & la Langue Finlande.

Sur la fin de l'année 1651, il prit la résolution de retourner dans sa Patrie, & arriva à Ersort le 13. Mars, comme pour rendre les derniers dedes Hommes Illustres. 5-3

voirs à son pere, qui mourut trois Job Lusemaines après. DOLE

L'année suivante 1652. Ernest Duc de Saxe-Gotha, voulut l'avoit auprès de lui, & dans la suite le fie son Conseiller-Aulique, & Gouverneur des Princes ses enfans, & l'employa en diverses affaires & négociations. En 1678. Ludolf demanda son congé ; résolu de vivre pour luimême, & se retira à Francfort sur le Mein, où il eut encore commission des Ducs de Saxe d'agir en leur nom dans les Conférences qui s'y tinrent les années 1681. & 1682. pour faire un Reglement entre l'Empereur, l'Empire & la France. L'Electeur Palatin le chargea aussi de la direction & de la recette de quelques Domaines, & les Electeurs de Saxe l'honorerent des titres de leur Conseiller & Résident.

Mais l'Abyssinie faisoit la principale occupation de Ludolf, qui méditoit les moyens de ménager une alliance de cette Nation éloignée avec les Puissances de l'Europe. Il s'étoit adressé pour cela en 1679. à la Cour de Vienne; mais elle l'avoit Job Lu-Dolf, 54 Mem. pour servir à l'Histoire renvoyé aux Anglois & aux Hollandois, qui étoient plus en état de contribuer à ce grand dessein. Il passa donc en Angleterre en 1683. mais il ne trouva pas de disposition à executer ses propositions pour établir un commerce avec les Abyssins; il eut plus de satisfaction en Hollande, & la Compagnie des Indes envoya à Batavie les Lettres qu'il avoit écrites pour être portées dans l'Abyssinie. La plus grande difficulté qui s'opposoit au dessein de Ludolf, n'étoit pas tant la distance des lieux, que l'aveugle attachement des Abyssins au, Patriarche Copte d'Alexandrie, qui leur rend tellement suspect tout ce qui vient de la part des Européens, que le Roi d'Ethiopie en ayant reçû un paquet, le jetta au feu sans l'ouvrir, de crainte d'une sedition, si ses sujets & principalement les Ecclésiastiques, l'avoient crû en commerce avec des gens qu'ils ont en aversion. Ainsi il ne faut pas s'étonner si l'entreprise de Ludolf n'eut - aucune fuite.

S'il fit souvent des voyages, comme on vient de le voir, ce n'a pas des Hommes Illustres. 55

êté sans fruit; il visitoit les Biblio- Job Lutheques, recherchoit les Manuscrits dolf.

qui pouvoient lui être utiles, conwersoit avec les Sçavans de chaque Pays, & s'en faisoit des amis, s'enqueroit des curiositez soit de l'Art, soit de la Nature.

Il fut de retour à Francfort en 1684. après avoir passé par la France; & commença à s'appliquer fortement à composer son Histoire d'Ethiopie. En 1690, il fut nommé Président d'une Academie d'Histoire, qui se tenoit dans cette Ville. Il verût encore quelques années, & moutut le 8. Avril 1704. âgé de près de 180. ans.

L'Etude des Langues avoit sait sa principale Etude, aussi en possedoitil vingt-cinq; l'Hebreu, & l'Hebreu des Rabbins, le Samaritain, le Calidéen, le Syriaque, l'Arabe litteral & vulgaire, le Grec litteral & le vulgaire, l'Ethiopien litteral, & l'Amharique, qui se patle vulgairement cen Ethiopie, le Copte, le Persan, le Latin, le François, l'Italien, l'Espagnol, le Portugais, l'Allemand, le Flamand, l'Anglois, le Polonois,

Eiiij

Job Lu- le Suedois, l'Esclavon, l'ancienne DOLF. Langue du Septentrion ou des Finnes.

> Il a été marié trois fois, 1. en 1672. 2. en 1682. 3. sur la fin de sa vie. Mais il n'a eu des enfans que de sa premiere semme; & un seul nommé Chrétien Ludolf, Conseiller & Sécretaire du Duc de Saxe Isenae, lui 2 survecû.

Catalogue de ses Ouvrages.

i. Schola Latinitatis, ad copiam verborum & notitiam rerum comparandam, usui pædagogico accommodata. Gothæ 1672. in 8°. Cet Ouvrage qui a été imprimé plusieurs sois a été attribué à Jean Henry Bæcler, Professeur de Strasbourg, à Guy Louis de Seckendorf, & à André Reyher, Recteur du College de Gotha; mais il est certainement de fob Ludolf.

2. Historia Æthiopica sive brevis & succincta descriptio Regni Habysinorum, quod vulgò malè Presbiteri Johannis vocatur. Francosurti 1681. in fol. Cet Ouvrage qui est fort curieux, a été écrit sur la Relation du P. Tellez Jesuite Portugais, & d'un autre de ses Confreres, mais princia

des Hommes Illusares. valement sur le rapport d'un Prêtre Job Lu-Abyssin, nommé Gregoire, que Job DOLF. Ludolf avoit vû à Rome, & qui alla nsuite en Allemagne. Il a été traluit en Anglois, en François, en Flamand & en Moscovite. La traluction Angloise a été imprimée à Londres en 1683. & réimprimée eniuite avec une Préface de Ludolf qui 7 releve quelques fautes de cette tra-Huction. La Françoise est fort libre, on y a retranché beaucoup de chovies, & c'est plutôt un abregé où l'on a fait entrer ce qu'on a voulu. Elle est intitulée: Nouvelle Histoire L'Abyssinie, ou d'Ethiopie, tirée de

3. Epistola Æthiopice ad univer-Cam Habyssinorum gentem scripta. 1683. in fol. Ludolf écrivit cette Lettre pour tâcher de procurer une alliance entre le Roi d'Ethiopie, & les Princes de l'Europe, & en envoya en Ethiopie plusieurs Copies imprimées, par les Vaisseaux Anglois.

"Histoire Latine de M. Ludolf. Paris 1684. in 12. L'Auteur est M. des Taureaux, Professeur en Mathema-

tiques au College de Cambray.

Job Lu- & Hollandois; mais cela n'eut point de suite.

4. De Bello Turcico feliciter conficiendo. Accedunt Epistola quadam Pii V. Pontif. M. & alia non nulla ejusdem argumenti : Francof. 1686. in 4°. L'Auteur qui étoit fort zelé pour la ruine des Turcs, & qui n'avoit pensé à une alliance des Princes de l'Europe avec le Roi d'Abyssinie, que pour y parvenir plus aisément, fournit dans cet Ouvrage des moyens efficaces pour la procurer; mais malheureusement ces moyens sont impratiquables, la corruption naturelle du cœur humain ne permettant point de trouver dans tous les hommes les vertus qu'il exige pour cela. M. Chrétien Thomasius ayant fait une Critique de cet Ouvrage, Ludolf lui répondit fort vivement dans un écrit Allemand qui parut sous ce titre.

5. Remarques sur les pensées enjouées & serieuses, sottes & déraisonnables d'une nouvelle & rare societé de Poltrons. Lipsic in 8°. 1689.

6. Epistola Samaritana Sichemitarum ad Johum Ludolfum, cum ver-

des Hommes Illustres. ne ejusdem Latina, & Adnotatio- Job Lubus. Accedit versio latina persimilis DOLF. terarum à Sichemitis haud ita pridem d Anglos datarum. Ciza. 1688. in 4°. oici l'occasion qui sit écrire ces mettres. Un Juif Portugais d'oriine, mais habitant d'Hebron, & pellé facob Levi Tomerite, parce ne son pere demeuroit à Tomer Vilge de la Galilée, alloit de la Pastine à Amsterdam, demander quelne secours aux Juifs de cette Ville, our les pauvres de son pays. Luolf le rencontra, comme il passoit ar Francfort, & s'informa de lui z l'état présent des Samaritains, z ayant reconnu par ses discours, u'il étoit d'un caractere assez oblieant, le chargea d'une Lettre pour es Sichemites. Le Tomerite étant ne retour en Palestine, s'acquitta helement de sa commission, rendit 1 Lettre de Ludolf aux Samaritains, z les engagea à y répondre. Ce sont tes réponses qui composent une partie de ce Volume; on y trouve les choses fort curieuses touchant les amaritains.

7. Specimen commentarii in His-

60 Mem. pour servir à l'Histoire

Job Lu- toriam Æthiopicam 1687.

BOLF.

8. Commentarius ad Historiam Æthiopicam, in que multa breviter dicta fusus narrantur contraria refelluntur, atque hac occasione, prater res Athiopicas, multa auctorum, quadam etiam S. Scripture loca declarantur; aliaque plurima, Geographica, Historica, & Critica imprimis vero antiquitatem Ecclesiasticam illustrantia exponuntur. Francof. 1691. in fol. Ce Commentaire où l'Auteur suit l'Ordre de son Histoire Ethiopique est rempli de remarques & de dissertations curieuses, où il fait entrer une belle Litterature, & une Critique judicieuse, au jugement de M. de Bauval.

9. Appendix ad Historiam Æthiopicam, illiusque commentarium, ex
nova relatione de hodierno Habessinia
statu concinnata, additis Epistolis
Regiis ad Societatem India Orientalis,
ejusque responsione, cum notis necessariis. Francosurti 1693. in fol.

10. Jugement d'un Anonyme sur une Lettre à un Ami, touchant un systême d'Esymologies Hebraiques, (en Allemand.) Ce Jugement se trouve ans le Journal Allemand de M. Job Lu-Tenzelius.

11. Dissertatio de Locustis anno raterito in Germania visis; cum Diariba, qua sententia Autoris nova de Telavim, sive Locustis, cibo Israelitaum in deserto, defenditur, & argunentis contrariis viri docti respondetur. Francof. 1694. in fol. Cette dissertaion fait un second Appendix de l'Hisoire Ethiopienne. L'Auteur avoit rétendu dans certe Histoire que les Telavims, dont les Israelites furent nourris dans le désert, n'étoient point des Cailles, mais des Sauteelles. Ce sentiment avoit trouvé peaucoup de Contradisseurs, & on ui avoit opposé l'autorité de M. Bochart, qui écoit pour les Cailes. Ludolf tâche dans cette dissercation de le désendre & de repon-Hre aux difficultez qu'on lui avoit faites.

12. Grammatica Amharica Lingua qua vernacula est Habessinorum. Francofurti, 1698. in fol. C'est le premier Ouvrage qui ait jamais paru sur cette Langue.

13. Lexicon Amharico - Latinum,

JOB Lu-cum indice Latino copioso, inquirendis
DOLF. vocabulis Amharicis in hoc opere contentis. Francosurti. 1698. in sol.

ex omnibus libris impressis & manuscriptis multis contextum, nunc denuo ab ipso Auctore revisum & auctum. Editio 2. Francosurii, 1699. in sol. La premiere Edition de ce curieux Dictionnaire s'est faite à Londres en 1691. Mais Ludolf se plaint que fean - Michel Wansleb, qui en eut soin, y fourra plusieurs choses ridicules & fausses, qu'il a corrigé dans la seconde.

15. Grammatica Lingua Æthiopica. Editio secunda. Francosurti 1702. in sol. la premiere Edition parut à Londres en 1691. mais la seconde

est plus exacte & plus parfaite.

16. Psalterium Davidis Æthiopice Ce & Latine; accedunt Æthiopice Hymni & Orationes aliquot veteris, on novi Testamenti, item Canticum Canticorum, cum variis Lectionibus & Notis. Francofurti 1701. in 4°.

17. Theatre Historique de ce qui s'est passé en Europe pendant le 17. Siécle des Hommes Illustres. 63 en Allemand] avoc des Figures de Job Lu-Romain de Hoog. Francfort. 2. Vol. in DOLE.

Fol. le premier en 1699. & le second en 1701. L'Auteur n'a pû achever zet Ouvrage qu'il avoit entrepris, pour répondre à l'honneur qu'on lui avoit fait de le nommer Président de l'Academie Imperiale d'Histoire. Le premier Volume contient trente

années & le second vingt.

18. Confessio Fidei Claudii Regis Athiopia, cum Versione Latina & notis, in 4°. Cette Confession de Foi a paru pour la premiere fois à Londres en 1661. par les soins de M. Ludolf qui l'insera en 1691. dans son Commentaire sur l'Histoire Ethiopique. Jean-Henry Michaelis Professieur en Hebreu à Hall, qui avoit apris l'Ethiopien de Ludolf l'a donné de nouveau au public en 1702. in 4°.

V. Sa Vie publiés en Latin par Chrétien funcker à Lipsic, in 12. 1710.



## JEAN DAILLE'.

JEAN JEAN DAILLE' nâquit le 6. DAILLE'. Janvier 1594. à Châtelleraut, d'où étoit sa mere, mais il fut mené peu de tems après à Poitiers, qui étoit le séjour ordinaire de son pere, à cause de la Charge de Receveur des Confignations qu'il y exerçoit. Il ne commença qu'assez tard à apprendre le Latin, parce que son pere le destinoit aux affaires, & vouloit lui laisfer sa Charge, mais l'inclination que la nature lui avoit donné pour les lettres l'emporta sur cette destination. On l'envoya donc à l'âge de onze ans à S. Maixant en Poitou, pour y apprendre les premiers élemens de la langue Latine: il continua ensuite ses études à Poitiers, à Chatelleraut & à Saumur.

A seize ans, il entra en Logique à Poitiers, mais il alla achever sa Philosophie à Saumur sous M. Ducan. Après avoir demeuré quelque tems à Poitiers dans la Maison paternelle, il retourna en 1612. à Saumur

des Hommes Illustres. 65 pour étudier en Theologie, dans le J. DAILdessein de parvenir au Ministere. Il LE'.

entra la même année chez M. du Plessis - Mornay Gouverneur de la Ville de Saumur, qui lui confia l'éducation de deux de ses petits fils. Il out l'avantage de lui plaire, & il fit de grands progrés dans ses études par la conversation de ce sçavant homme, qui s'enfermoit souvent avec lui pour faire ensemble quelque lecture, soit des Peres, soit des aures Auteurs Ecclesiastiques, sur lesquels il lui communiquoit ses penles & ses observations.

Daillé demeura sept ans chez M. du Plessis-Mornay, qui l'engagea après ce temps à faire le voyage d'Italie avec ses disciples. Ils partirent au commencement de l'Automne de l'année 1619 & allerent passer l'Hyver à Venise. Pendant leur séour en Italie, Daillé se trouva dans un étrange embarras, par la mort He M. de S Germain, l'un de ses disciples. Il étoit tombé malade à Manouë, d'où il l'avoit fait transporter aussi-tôt à Padone, où ceux de la Religion ont un peu plus de liberté.

Tome III.

66 Mem. pour servir à l'Histoire

LE'.

J. Datt-Sa mort ayant suivi de prés sa maladie, il falut bien de l'addresse & du credit, pour éviter les traverses des Inquisiteurs, & le faire porter en France pour le mettre dans le tombeau de sa famille. Daillé surmonta toutes les difficultez, & renvoya le corps mort avec deux domestiques, comme un balot de livres ou de Marchandiles. Il continua à voyager avee son autre disciple, & parcourut la Suisse, l'Allemagne, le Pays-Bas & la Hollande, où ils passerent le reste de l'année 1620. & le commencement de la suivante, dont ils employerent le reste à visiter l'Angleterre, & revinrent en France à la fin de 16211

Daillé étoit si peu prévenu pour les voyages, qu'il a regretté toute sa vie les deux années qu'il donna à celui-ci, parce qu'il eut pû les passer plus utilement dans son cabinet. Le seul avantage qu'il disoit en avoir retiré, étoit la connoissance de Fra-Paolo, qui lui avoit témoigné beaucoup d'amitié, & lui avoit été d'un grand secours à la mort de son disciple.

des Hommes Illustres. 67

Il fut reçû Ministre en 1623. & J. DAILexerça d'abord le Ministere chez M. LE'.

lu Plessis-Mornay au Château de la Forest sur Sevre en bas Poitou, mais ce ne fut pas long-temps, car ce Seigneur mourut le 13. Novembre He la même année entre les bras de son nouveau Pasteur. Il se maria en 1625. & alla demeurer à Saumur où Il fut appellé pour exercer le Ministere sil quitta cette Eglise l'année suivante, ayant été donné alors pour Ministre à celle de Paris. Il a passé tout le reste de sa vie au service de cette derniere Eglise, & c'est dans le séjour de cette Capitale du Royaume qu'il a compolé tous ces Ouvrages qui lui ont fait un grand nom, & qui l'ont fait regarder comme un des meilleurs Auteurs qui fussent parmi les Protestans.

Il perdit sa femme le 31. May 1631. le seul fruit qui lui resta de ce mariage sut un fils dont elle étoit accouchée le 31. Octobre 1628. chez l'Ambassadeur de Hollande, où elle étoit resugiée, parce que les Religionnaires apprehendoient alors que la nouvelle de la prise de la Re68 Mém. pour servir à l'Histoire

J. DAIL-chelle n'excita quelque soulevement contre eux. Ce sils unique nommé Adrien Daillé sur reçû Ministre en 1653. & appellé la même année à la Rochelle pour exercer le Ministere. A la revocation de l'Edit de Nantes il se retira en Suisse, & mourut à Zurich vers le mois de Mai 1690. Jean Daillé, quoique veus à l'âge de 37 ans, ne voulut jamais se remarier. Les Livres & le travail faisoient son unique plaisir, & son unique

occupation.

En 1639. il fit un voyage en bas Poitou avec son fils, qu'il étoit bienaise de faire connoître à ses parens, qu'il n'avoit pas encore vûs: & ce voyage ne fut pour lui qu'un petit délassement, après lequel il reprit le travail avec encore plus d'ardeur. Il en fit un autre en 1653. pour instaler son fils Ministre à la Rochelle. Il eut beaucoup de peine à se separer de lui, mais il eut la joye cinq ans aprés, c'est à-dire en 1658. de le voir choisir pour Ministre de Paris à la place de M. Mestrezat, & de l'avoir pour Collegue. Ses autres voyages ont été pour des deputades Hommes Illustres. 69
tions à des Synodes Provinciaux & J. DAIL.
Nationaux.

Tout le reste de sa vie s'est passé Hans la lecture, la composition & la Prédication. Il est mort à *Paris* le 15.

Avril 1670. âgé de 76. ans

Il étoit d'un naturel ouvert & incapable de déguisement, ses amis lui rouvoient même un peu trop de franchise. Son entretien étoit doux 🔀 aisé; il s'accommodoit à la porée de tout le monde, & les peronnes du commun trouvoient leur compte avec lui, de même que les plus savans. Comme il avoit beaucoup de lecture, il fournissoir à toue sorte de conversation, & sur quelque sujet qu'on le mit, il avoit toûours de quoi satisfaire la compaznie. Il n'étoit pas comme beaucoup le Savans à qui l'étude inspire une numeur melancolique & chagrine; nes plus fortes meditations ne lui stoient rien de sa gayeté naturelle, I laissoit en sortant de son cabinet coute son austerité & sa melancolie narmi ses papiers. Quand il se senoit l'esprit fatigué pour avoir lû ou tudié des matieres relevées & atta70 Mem. pour servir à l'Histoire

LE'.

J. DAIL-chantes, il se délassoit par la lecture de quelque Auteur, qui demandât moins d'application. Il étoit d'un temperamment robuste & d'une forte santé; & jusque dans sa vieillesse, il n'avoit rien qui se sentit du declin de son âge. C'est le portrait qu'en fait son fils dans l'Abregé qu'il a donné de sa vie.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Traité de l'Emploi des saints Peres pour le jugement des differens de la Religion. Geneve 1632. in 80. Daillé sit cet Ouvrage en 1628. Je ne parlerai point du jugement qu'en ont porté les Catholiques : ils ne peuvent gueres en juger favorablement, puisque les saints Peres y sont si maltraitez, & que l'Auteur prétend y montrer qu'ils ne peuvent être Juges des Controverses, qui sont agitées entre l'Eglise Romaine & les Protestans. Premierement, parce qu'il est trés-difficile, pour ne pas dire impossible, de scavoir nettement & précisement, quel a été leur sentiment sur ces questions. Secondement, parce que supposé même qu'on connut certainement quel des Hommes Illustres. 71

été leur sentiment, comme ils sont J. DAILsjets à se tromper, ils ne peuvent LE'. voir une autorité, à laquelle on vit obligé de se soumettre. Je me ontenterai donc de raporter ce que colomiez en dit dans sa Bibliotheque choisie. Voici ses paroles. Les sentimens sont assez partagez touchant cet Ouvrage. Les Presbyteriens en font grand état; & les Episcopaux d'Angleterre ne l'esti. ment gueres. Parlant autrefois de ce Livre à un Sçavant Homme., qui est aujourd'hui de l'Ordre des derniers, il me dit qu'à son avis c'étoit le moindre des Ouvrages de M. Daillé, & qu'il s'étonnoit qu'ayant une lecture des Peres assez considerable, il se fut servi de cette lecture là pour obszureir le merite de l'ancienne Egli-.. M. Mettayer Ministre de S. Quenm a traduit cet Ouvrage en Latin : l'a fait imprimer à Geneve in 4°. n 1656. Cette traduction est préprable à l'Original François, parque M. Daillé qui l'a revûë y a alité diverles remarques; on en a fait issi une traduction Angloise qui a é imprimée en 1651. & qui a

72 Mem. pour servir à l'Histoire

LE'

J. DAIL- été attribuée à Thomas Smith; mais ce Sçavant l'a désavouée; la Préface qui est à la tête est cependant de lui. Mathieu Scrivener Theologien Anglois refuta l'Ouvrage de M. Daille en 1672. & donna ce titre à la refutation Apologia pro Sanctis Ecclesia Patribus adversus Foannis Dallai Libros de usu Patrum. Londini 1672. in 40. M. Whitby a entrepris la défénse de M. Daillé sans le nommer, en soutenant la même These, & en l'appuyant de nouvelles raisons. Son Ouvrage est intitulé: Dissertatio de S. Scripturarum interpretatione secundum Patrum Commentarios; in qua probatur. 1.S. Scripturam esse Regulam fidei unicam, ex quâ de omnibus articulis fidei creditu necessariis ad salutem judicium ferendum est. 2. Patres sive primavos, sive subsequentes non esse idoneos S. Scriptura Interpretes. 3. Non posse controversias de S. Trinitate motas ex Patribus, Conciliis, aut traditione vere Catholica certo definiri. Autore Daniele Whitby Ecclesia Sarisburensis Pracentore. Londini 1714. in 4°.

2. Apologie des Eglises Resormées

des Hommes Illustres. 73 11633. in 8°. Daillé prétend desen-J. DAILedre par la raison de la Necessité la sé-le.

paration des Réformez d'avec Rome, & les justifier du schisme dans lequel ils sont tombez par-là. M. Thomas Smith a traduit cet Ouvrage en Anglois & y a ajoûté une longue Préface. Cette traduction a été imprimée à Londres en 1653. Daillé l'a traduit aussi lui même en Latin, & raduit aussi lui même en Latin, & raduction a été imprimée à Amsterdam in 8°.

3. Lettre à M. de Monglat pour sépondre aux remarques de M. de Chaumont sur son Apologie. 1634. in 16. Dés que l'Apologie des Eglises Reformées parut, M. de Chaumont Garde du Cabinet du Roy sit impriner ses remarques sur l'Apologie, que M. Daillé entreprit de resuter dans rette Lettre. M. de Chaumont ayant repliqué par un discours pacifique, Daillé y opposa encore l'Ouvrage mivant.

4. Considerations sur le discours pafique de M. de Chaumont. Sedan 634. in 12.

5. Lettre à un sien ami sur les plain-Tome III. J DAIL- tes faites contre lui & ses Collegues.

1636. in 80. Cette Lettre a été encore écrite à l'occasion de son Apologie, dont le Clergé de France assemblé à Paris faisoit de grandes

plaintes.
6. La Foi fondée sur les saintes Ecritures. Charenton 1634. in 8°. It.
traduit en latin par l'Auteur, sous
ce titre: De Fidei ex scripturis demonstratione adversus novam quorundam Latinorum methodum disputatio.
Adjecti sunt de simili argumento duo
Theodoreti sermones. Geneva 1660. in
8°. Cet Ouvrage attaque la Méthode que les Controversistes Catholiques employent pour traiter les ques
tions de Religion.

7. Examen de l'Avis de M. de la Milletiere sur l'accommodement des differens de la Religion, 1636. in 8°. Cet Ouvrage parut en même temps

en Latin & en François.

8. De la créance des Peres sur le fait des images. Geneve 1641. in 8°. Item traduit en Latin par l'Auteur. Leyde 1642. in 8°.

9. De pœnis & satisfactionibus humanis libri 7. Amstelodami 1649. in des Hommes Illustres. 75

10. De Pseudepigraphis Apostoli- J. DAIL-

ris. Hardervicie 1653. in 8°. L'Au-LE'.

constitutions Apostoliques.

11. De Jejuniis & Quadragesima

uber. Daventria 1654. in 8°.

12. Apologia pro duabus Ecclesianum in Gallia Protestantium Synodis ationalibus. Amstelod. 1655. in 8°. 2. vol. Daillé n'avoit composé cette Avologie des deux Synodes d'Alençon & de Charenton au sujet de la Grace niverselle, que pour son usage pariculier; mais elle a été imprimée à on insçû, c'est du moins ce qu'il a ssuré, lorsqu'il vit les troubles que a publication excita parmi les Théoogiens. Il ne laissa pas de répondre ans l'Ouvrage suivant avec toute aigreur imaginable à Samuel des Marets Professeur de Groningue, ui avoit écrit contre lui.

13. Vindicia Apologia pro duabus icclesiarum in Gallia Protestantium ynodis Nationalibus adversus Epititam. Amstelodami 1657. in 8°. naillé en répondant à Samuel des Maretz, ne voulut pas le nommer, arce qu'il ne l'avoit pas nommé

76 Mem. pour servir à l'Histoire J. DAIL-lui-même, il se contenta de le designer par le nom d'Epicrita, ou de LE'. Critique, parce qu'il avoit qualifié ses Exercitations du nom d'Epicritiques. Des Maretzne demeurapas sans repartie; aprés quoi la dispute en resta là. Le démêlé de ces deux Sçavans fut bien tôt éteint, & comme ils avoient vêcu jusques là en bonne intelligence, on n'eut point de peine à les reconcilier. L'accomodement se confirma ensuite par leur entrevûe à l'Hôtel de Turenne, où ils s'embrasserent, & se visiterent

de faire à Paris.

Il arriva dans cette dispute ce qui arrive ordinairement en pareils cas; c'est que le public a sçû plusieurs petites avantures qui sont tort à la mémoire de Daillé, soit qu'elles soient vraies, soit qu'elles soient fausses; car il n'y a que trop de Lecteurs, qui dans la dissiculté de discerner le vrai & le faux, prennent le parti de croire ce qu'ils trouvent dans le livre d'un homme célebre. C'est une reslexion de M. Bayle.

de part & d'autre pendant un voyage que M. des Maretz eut occasion des Hommes Illustres. 77
14. De Constratione & Extrema-J. DAIL"Unstione disputatio. Geneva 1669. in LE".

15. De Sacramentali, sive Aurica lari Latinorum Confessione disputation

Geneva 1661 in 4º.

16. Lettre à M. de la Taloniere sur le changement du sieur Cottiby 1660. in 8°. Cette Lettre est contre M. Cottiby Ministre de Poitiers, qui quitta cette année la Religion Resormée pour membrasser la Catholique, & contre une Lettre qu'il écrivit à son ancien troupeau pour justisser son changement. M. Cottiby ayant répondu à cette Lettre, de même que le P. Audam Jésuite, Daillé leur opposal l'Ouvrage suivant.

17. Replique aux deux Livres de Messieurs Adam & Cottiby. Geneve in 40. 1662. Itcm deuxiéme édition

1669.

18. Adversus Latinorum traditionem de Religiosi cultus objecto, disputation

Geneva 1654. in 40.

19. De scriptis qua sub Dionysii Areopagita & S. Ignatii Antiocheni nominibus circumferuntur. Geneva 1666. in 4°. L'Auteur y traite de

G ii

J. DAIL- supposez, les ouvrages qui portent les noms de saint Denys l'Arcopagite & de saint Ignace d'Antioche; il a ajoûté à cela une censure du Livre des Oeuvres Cardinales, qui se trouve dans saint Cyprien, quoiqu'il ne soit pas de lui; & son jugement sur la version latine, que Russin a faite de diverses pieces d'Origene, où non plus qu'ailleurs, il ne s'est pas montré fort sidele traducteur.

10. Sermons sur l'Epitre aux Philippiens, 2. tom. 1644. & 1647. Paris in 8°. Item Geneve.

21. Sermons sur l'Epitre aux Cotossiens 3. volumes. Paris 1648. in 8°.

22. Sermons sur l'Epitre à Tita 1655. Paris in 8°.

23. Sermons sur la premiere Epitre à Timothée. Geneve 1661. in 8°. 2. tomes.

24. Sermons sur la seconde à Timothée. Geneve 1639. in 8°. 2. tom.

25. De la Naissance, Mort & c. de N. Seigneur. Paris 1651. in 80.

26. Vingt Sermons en des jours de Cene. Geneve 1653. in 8°. des Hommes Illustres. 79°

27. Quinze Sermons du Voyage de J. DAILla Rochelle. Saumur & Geneve 1669.L2... in 8°. Il prêcha ces Sermons lors.

qu'il alla installer son fils à la Ro-

chelle.

28. Vingt Sermons sur certains jours de l'année. Geneve 1658. in: 8°.

29. Mélange de Sermons. Amsterdam & Geneve 1658. in 8°. 2. to-

mes.

30. Sermons sur l'Institution de la sainte Cene. Geneve 1663. in 80.

31. Sermons sur le 3. Chapitre de l'Evangile selon saint Jean. Geneve

1665. in 8°.

la premiere aux Corinthiens. Genever 1667. in 8°. Ces Sermons sont d'une grande netteté soit pour l'expression, soit pour l'arrangement des matieres, au jugement de M. Bayle. Cottiby lui a reproché des redites & le crime de Plagiarisme envers Davenantius, pour ce qui regarde l'exposition de l'Epitre aux Colosfiens.

32. Derniers Sermons prononcez a Charenton le jour de Pâques 6. Avril Giij J. DAIL. 1670. & le Jeudy suivant, avec un a-LE'. bregé de sa vie [par son fils] Charenton 1670. in 8°.

33. De Cultibus Religiosis Latino-

rum libri 9. Geneva 1671. in 4°.

34. De Autore Confessionis sidei Alcuini nomine à P. Fr. Chissetio edita, dissertatio. Rothomagi 1673. in 40. Il s'inscrit en faux contre cette Confession d'Alcuin.

V. sa vie écrite par son fils, imprimée avec ses deux derniers Sermons.

## VITALE GIORDANI.

Bitonte, Ville du Royaume de Naples, dans la Terre de Barile 13. Decembre 1633. de parens qui, quoique pauvres, n'oublierent rien pour le rendre digne de l'état Eccle-stastique, auquel ils le destinoient. Il y entra de bonne heure par complaisance pour eux, mass contre son inclination. Les reproches continuels que son pere lui faisoit de son indolence pour le travail, & les mau-

vais traitemens de sa belle mere lui V. Giorfirent bientôt abandonner sa Patrie, DANIA il se retira à *Tarente*, sans s'être déterminé au parti qu'il devoit prendre.

Il se maria dans cette Ville avec une fille qui n'étoit pas plus riche que lui; ainsi il se trouva bien-tôt dans la misere. Ce triste état ne put rependant le retirer de sa paresse & de son oisiveté. Les reproches qu'on lui en faisoit ne servoient qu'à l'irriter, & un de ses beaux-freres, avec llequel il demeuroit, l'ayant presse llà dessus un peu plus qu'à l'ordinaire, il se jetta sur lui & le tua. Ce meurtre l'ayant obligé de prendre la suite, il s'embarqua sur un Vaisseau qui partoit pour Venise.

Le Pape Innocent X. faisoit alors sarmer des Galeres pour aller dans le Levant contre les Turcs; il s'engagea pour y servir en qualité de soldat; deux ans après, c'est à dire en mettre dans les troupes de terre; mais en 1657. il le reprit & sè trouva à plusieurs combats que la Flotte Chrétienne livra aux Turcs. L'A-

V. Gior-miral sur le Vaisseau duquel on le

DANI.

plaça ayant remarqué en lui un génie particulier qui le rendoit capable de quelque chose de plus que de la profession de soldat, lui donna l'emploi

d'Ecrivain qui étoit vacant.

Giordani l'accepta avec plaisir : mais l'ignorance où il étoit par rapport aux regles de l'Arithmetique lui causa beaucoup d'embarras; les additions & les foustractions qu'il étoit obligé de faire dans ses comptes étoient pour lui des choses inconnues; il s'appliqua cependant avec tant d'ardeur à chercher les moyens de les faire, qu'il les trouva, & cette découverte commença à lui donner du goût pour l'étude. Quelque temps après étant abordé à Zante, un Prêtre Grec lui donna l'Arithmetique de Clavius, qu'il dévora avec une avidité inconcevable.

De retour à Rome en 1659. il forma le dessein de cultiver l'inclination qu'il sentoit pour les Mathématiques. Mais il sui falloit pour ce-la un poste, qui en sui donnant de quoi vivre, sui laissat le loisse necessaire de s'y appliquer. Il trouva le

des Hommes Illustres. 83
moyen de se faire recevoir dans la V. Giorgarde du Château saint Ange, em. DANI.
ploi qui convenoit parfaitement à
con dessein. Un Ouvrage de Viete
ui étant tombé entre les mains, il
l'appliqua avec une contention excraordinaire à le lire & à l'entendres
mais il n'étoit pas encore initié dans
ces Mysteres, & il fut obligé d'y renoncer. Les élemens d'Euclide qu'on
ui conseilla de lire lui furent bien
plus utiles, il les comprit avec beaucoup de facilité, & ils lui donnerent

L'ardeur avec laquelle il s'appliquoit à cette étude lui procura quelques Protecteurs qui se firent un plaisir de le mettre en état d'étudier blus librement: il quitta donc tout-t-fait le service pour se livrer entierement aux Sciences. Il devint pientôt assez habile pour enseigner les autres, & se sit par ce moyen peaucoup de reputation dans Rome. La Reine de Suede le sit pendant son éjour en cette Ville son Mathematicien, & le Roy Louis XIV. y au vant établi en 1666 une Académie de

ncore plus de goût pour la Geome-

rrie.

84 Mem. pour servir à l'Histoire

V. Gior-Peinture & de Sculpture, le nomma pour y enseigner les Mathématiques. Outre cela le Pape Clement X. lui donna en 1672. la Charge d'Ingenieur du Château saint Ange, qu'-Innocent XI. lui ôta dès qu'il eut été élevé au Pontificat, pour en gratifier un autre.

Giordani se voyant dans l'abondance voulut faire venir à Rome sa femme avec un fils qu'il avoit eu d'elle; mais soit qu'elle ne voulut pas quitter son pays natal, soit qu'elle eut conçu de l'aversion pour lui depuis la mort de son frere qu'il avoit tué, elle le refusa toûjours; son fils qui avoit alors vingt ans alla seul le trouver; mais il étoit peu propre à l'étude, & l'airde Rome lui sut si contraire, qu'il sut obligé de s'en retourner dans sa patrie.

En 1685 on lui donna la Chaire de Mathematique du College de la Sapience, & il s'appliqua dans cet emploi avec un soin extraordinaire à former de bons Ecoliers. L'Acadé. mie des Arcadiens le reçut le s. Mai

1691. dans son Corps.

Son amour pour l'étude ne lui.

des Hommes Illustres. 85
permettoit pas de garder de mesure V. Giordans son travail, & son peu de me-dans.
nagement lui procura de fâcheuses
maladies dont il revint par un bon
regime; mais ensin il en mourut le
3. Novembre 1711. dans sa 78. année. Il étoit d'un temperamment bilieux & violent, mais infatigable,
& d'une conception aisée,

Les principaux Ouvrages qu'on

a de lui, sont:

1. Euclide restituto 1686. sol. Il a intitulé ainsi cet Ouvrage, parce qu'il y a ajouté à Euclide ce qu'il croyoit y manquer.

2. De Componendis gravium mo-

mentis. 1685.

3. Fundamentum doctrina motus gravium. Roma 1686. Ily a deux éditions de cet Ouvrage. Celle-ci qui est la seconde est fort augmentée.

4. Ad Hyacinthum Christophorum

Epistola. Roma 1705. fol.

Il a fait encore quelques autres petits Ouvrages qui sont maintenant peu connus.

V. son Eloge dans le Vite degli Ar-

cadi, tom. 3.

## JEAN-BAPTISTE Morin.

J.B. Mo-RIN.

Jean-BAPTISTE Morin naquit à Ville-Franche en Beaujolois le 23. Février 1583. d'une bonne famille de cette Ville. Il alla en 1609. faire son cours de Philosophie à Aix. Il paroît qu'il l'avoit déja fait dans sa patrie, mais qu'il avoit depuis abandonné en quelque maniere l'étude, puisqu'il témoigne lui-même que M. du Vair alors premier Président du Parlement de Provence, lui persuada de s'y appliquer de nouveau.

En 1611. il alla à Avignon étudier en Medecine, & il y fut reçû
Docteur en cette Faculté le 9. May
1613. L'année suivante il vint à Paris, où il entra chez Claude Dormy
Evêque de Boulogne, Prélat qui aimoit fort les Sciences, & qui ayant
reconnu dans Morin un esprit capable de penetrer dans les plus profondes, l'envoya en Allemagne, en Hongrie, & en Transilvanie visiter les

des Hommes Illustres. 87

Mines, & faire des recherches sur la J. B. Mo-

mature des Méraux. RIN.

De retour de ce voyage, qui dura in an, il sit amitié avec un Astrologue Ecossois, nommé Davisson, assez connu depuis par plusieurs Ouvrages, que l'Evêque de Boulogne avoit auprès de lui. Morin ne s'étoit point appliqué jusques - là à l'Astrologie : Mais le dégoût qu'il trouva dans son ami pour cette scienre prétendue, dont il reconnoissoit rous les jours de plus en plus l'incerritude & la fausseté, & qu'il abandonna alors entierement pour se donner à la Medecine, sit naître à Morin l'envie de l'apprendre; il l'érudia & y prit tant de goût, qu'il remonça à la Medecine, pour s'y appliquer uniquement.

A peine sçavoit-il les premiers principes de l'Astrologie, qu'il se mêla de vouloir prédire les évenemens de l'année 1617. il trouva en les recherchant que l'Evêque de Boulogne étoit menacé ou de la mort, sou de la prison, & il eut soin de l'en avertir. Ce Prélat quoiqu'infatué de l'Astrologie, ne sit qu'en rire,

88 Mem. pour servir à l'Histoire

J. B. Mo ne croyant pas Morin assez habile nin. pour prévoir si bien de tels évenemens. Il éprouva cependant la verité de la prédiction. Car s'étant mêlé des affaires de la Cour, qui étoient alors fort embroüillées, & n'ayant pas pris le bon parti, il fut traité de rebelle, & mis en prison.

> Morin demeuroit par cet accident sans appui, si sa réputation ne lui eut suscité un protecteur plus puissant que celui qu'il venoit de perdre. Le Duc de Luxembourg, frere du Connetable de Luynes, le prit pour son Medecin, & il accepta cet emploi, quoiqu'il fût peu d'humeur à se gêner. Il entra chez lui en 1621. & demeura huit ou neuf ans à son service. Il se plaint souvent de l'ingratitude de ce Duc, & il avoue qu'elle l'obligea à le quitter. Il se vangea en quelque manie-re, en sortant de chez lui, par la menace d'une maladie dangereuse, qui effectivement l'emporta au bout de deux ans.

Résolu dès lors à vivre indépendant, il resusa de s'attacher au Marechal des Hommes Illustres. 89

mechal d'Effiat, qui ayant du crédit J.B. Monuprès du premier Ministre, & étant R IN.

hargé du maniement des Finances, ouvoit lui faire beaucoup de bien, nais il préferoit sa liberté à tout sa il n'étoit point attaché aux riches de la terre. S'il en a desiré, ç'a noins été par la crainte de la necesté, que pour avoir plus de temps pour étudier, c'est du moins le caactère que lui attribue l'Auteur de vie, quoique ses écrits puissent uire soupçonner le contraire.

Dès qu'il sçût la mort de Sainclair rosesseur Royal en Mathématiques rrivée le 29. Juin 1629, il sit de aander sa Chaire, qui lui sut accorée, & il prêta serment au mois de

evrier 1630.

Ses amis lui persuaderent alors de marier, pour achever son établisment; & comme Sainclair avoit isse une semme assez raisonnable & marier de marier que Morin devoit se marger de toute sa succession, comme l'étoit déja d'une partie. Il se renit à leurs conseils, après plusieurs fus, & résolut d'aller rendre visits Tome III.

J. B. Mo- à cette veuve; mais il trouva en approchant de sa maison qu'on se disposoit à la porter en terre. Il forma dès lors la résolution de ne se marier jamais, & de passer doucement sa vie avec ses Livres & ses amis.

> On peut dire qu'il a été heureux en ce dernier point, car il a eu accès chez des personnes de la premiere qualité, qui ont eû pour lui de la consideration & de l'amitié. Le Cardinal de Richelieu l'admetroit souvent dans le secret de son Cabinet, & le consultoit sur des affaires très. importantes. Il est vrai que Morin faussement imbû de la pensée qu'il avoit trouvé les Longitudes, & que ce Cardinal lui faisoit une grande injustice, en lui réfusant la recompense, qu'une telle découverte méritoit, en conçût un dépit & un ressentiment qui a duré autant que La vie, qu'il cessa de le voir, & parla dans la suite désavantageusement de lui. Il obtint sous le Cardinal Mazarin une pension de deux mille liv. qui lui a toûjours été payée fort exactement. M. Vaultier Médecin de Louis XIV. qui avoit été pre

des Hommes Illustres. 99

mier Médecin de Marie de Medicis J. B. Mosfa grande Mere, eut dessein de faire RIN.

la Grande Mere, eut denem de l'antendréer une Charge d'Astrologue de lla Cour en sa faveur, & de le donmer en cette qualité pour adjoint aux l'Medecins du Roi. Il le forma, parace qu'il s'étoit servi heureusement de ses Prédictions en plusieurs rencontres; mais il ne sut pas exécuté.

Plusieurs personnes le consultoient sur l'avenir, & l'on prétend que ses Prédictions ont été souvent suivies nde leur effet. Mais il est arrivé à son égard, ce qui arrive ordinairement l'égard de ces sortes de gens ; on mtient registre des Prédictions où ils ont réussi, du moins en quelque chose, mais on oublie celles où ils se sont trompés. Il s'en est cependant conservé quelques-unes de Morin où il n'a pas trop bien rencontré. L'Auteur de sa Vie, qui vante fort son habileté en cette mar tiere, tâche de le justifier, & prétend qu'il connoissoit sur ses mains & par ses songes ce qui lui devoit arriver. C'est ce que tout le monde ne croira pas si aisément que lui. Au resteJ. B. Mo- l'Astrologie ne lui fut pas infructueu-RIN. se, puisqu'il se procura par son moyen 4000. liv. de rente, somme considerable alors.

Il est mort à Paris le 6. Novembre 1656. âgé de 73. ans ; on ne peut pousser plus loin la prévention pour l'Astrologie, qu'il l'a fait. Il attribuoit tous les évenemens aux influences des Astres; ses débauches dont il ne craint point de faire le détail, & tout ce qui est arrivé pendant le cours de sa Vie, sont des choses dont il ne manque pas de trouver la raison dans sa figure de nativité.

Catalogue de ses Ouvrages.

nia. Parif. 1619. in 8°. Il prétend dans cet Ouvrage que les entrailles de la terre sont divisées en trois Regions, de même que l'air. L'Auteur de sa Vie assure qu'il prouve si bien cette opinion, que quoiqu'élle n'ait aucun fondement dans les anciens Philosophes, elle n'a pas laissé d'être reçûë par ceux qui l'ont examinée avec soin.

2. Astronomicarum Domorum Ca-

des Hommes Illustres. 93
bala derecta 1623. Rien n'est plus J. B. Mostrivole que le contenu de cet Ou-RIN.

vvrage.

3. Refutation des Theses erronées d'Antoine Villon. Paris 1624. in 8°. En 1624. Antoine Villon, Provençal, appellé ordinairement à Paris le Philosophe Soldat, assisté d'Etienne de Claves, Medecin Chimiste, proposa dans Paris des Theses contre les Dogmes d'Aristote, de Paracelse & des Cabalistes, qu'il prétendoit défendre publiquement le 23- Aoust dans l'Hôtel de la Reine Marguerite, ment & de plusieurs personnes de condition qu'il y avoit invitez; mais le Premier President prévenu par des personnes qui ne pouvoient souffrir qu'on donnât la moindre atteinte aux sentimens d'Aristote, lui enwoya faire défense de les soutenir, quoique tout le monde fût déja assemblé. Il y eût même un Arrêt du Parlement contre ces Theses, & ceux qui devoient les défendre. Morin qui n'avoit pû les refuter de vive voix., comme il en avoit dessein, en publia cette réfutation, dont on peut voix

J. B. Mo l'extrait dans le tome 10. du Mercu-RIN. re François.

> 4. Trigonometria Canonica libri 111: Paris. 1633. in 4°. Il a publié aussi

cet Ouvrage en François.

5. Quod sit Dius 1635. Morin composa cet Ouvrage en faveur d'un de ses amis qui s'étoit jetté dans l'Athéisme. Il prétendit y suivre la methode geometrique, mais on n'y trouve point cette netteté & cette évidence qui accompagne ordinairement cette methode. Morin augmenta dans la suite cet Ouvrage, & le fit reparoître sous ce titre: De vera cognitione Dei ex solo natura lumine per theoremata adversus Ethnicos & Atheos, Mathematico more demonstrata. Parisiis 1655. in 12. Le premier Livre de son Astrologia Gallica n'est qu'une 3. Edition de cet Ouvrage. Pierre Baudoin, sieur de Montarcis, ancien Disciple de Morin, l'a accusé de Plagiarisme à l'occasion de ce Livre, & a prétendu qu'il n'avoit fait que copier le discours de Richard de S. Victor, sur le même sujet.

6. Famosi Problematis de Telluris motu vel quiete hastenus optata solutio, des Hommes Illustres. 95
Paristis 1631. in 4° Cet Ouvrage où J. B. Mo1 se déclare contre Copernic, & en R I N.
aveur de l'immobilité de la terre,
ui attira plusieurs adversaires contre
resquels il sut obligé de se désendre
rar quelques Ouvrages.

7. Responsio pro Telluris quiete. Paisiis 1634. in 4°. Cette réponse est contre un Médecin nommé Lans-

ierg.

8. Tycho-Brahaus in Philolaum pro-Telluris quiete. Parisiis 1642. in 89. Ce Livre est contre M. Bouillaud, ui avoit publié en 1639. un Ouvrace intitulé: Philolaus, seu de vero instemate mundi, où il attaquoit son entiment.

9. Ala Telluris fracta. Paris. 1643.

n 4°. Celui-ci est contre Gassendi, it telle en est l'origine. Gassendi sit imprimer en 1642. deux Lettres qu'il voit écrites à Pierre du Puy, de motumpresso à motore translato: Il y compattoit fortement ceux qui disent que la terre est immobile; Morina qui étoit de leur nombre crut qu'on n vouloit à lui, & se plaignit que l'assendi, violant les Loix de leur nocienne amitié, prit la plume connecienne amitié prit la plume connecient de leur nombre connecienne amitié prit la plume connecient de leur nombre connecient de leur nombre

J.B. Mo- tre lui. Il crut devoir l'attaquer à

RIN.

son tour, & publia cet Ouvrage. Gassendi le refuta la même année , mais sans emportement, & par de fortes raisons. Il ne publia point cet Ouvrage, & s'engagea même à le supprimer, lorsqu'il se reconcilia avec Morin par l'entremise du Baron de Tourves, Provençal. Cependant il fut imprimé l'an 1649, avec une violente Préface, composée par Neuré ami de l'Auteur. Gassendi en fit des excuses à Morin, & lui pro. testa qu'il n'avoit rien sçu de l'impression de son Ouvrage. Sa Lettre fut renduë publique par Morin, qui la joignit avec un Livre qu'il fit imprimer. Gaffendi lui écrivit une autre Lettre pour se plaindre de ce qu'il avoit publié la précedente. Morin publia encore un Fragment de celle - ci avec un nouveau Libelle. Alors Gassendi rompit tout commerce avec lui, & ne daigna plus avoir égard aux écrits d'un tel adversaire. Mais ses amis résolurent de pousser à bout cet Astrologue, & publierent toute entiere sa seconde Lettre.

des Hommes Illustres. 97
10. De Atomis & Vacuo. Parisis J. B. Mo1650. in 12. Cette dissertation est RIN.

contre la Philosophie d'Epicure, que fassendi avoit mise au jour en 1649. Elle ne demeura pas sans réponse, on la resuta impitoyablement. Bervier en sit paroître à Paris en 1651. Ine Critique intitulée: Anatomia riliculi Muris, où Morin est touréen ridicule, & fort maltraité.

11. Defensio dissertationis de Atois & Vacuo. Paris. 1651. in 12.
forin tâche de s'y défendre contre
mernier, qui mit en piece cette Apoigie par un second écrit, intitulé:
mvilla ridiculi Muris. Morin en sut
outré, qu'il publia l'Ouvrage suiant.

12. Vincentii Panurgi Epistola de ibus Impostoribus, ad Cl. V. Joannem. Morinum Doctorem Medicum, &c. uris. 1654. in 12. Morin y prit le om de Vincentius Panurgus & se dressa à lui-même, pour pouvoir re plus librement ce qui lui plaitit. Les trois prétendus Imposteurs ent il veut parler, sont: Gassendi, rnier & Neuré.

Tome III.

J. B. Mo-Calestium nova & hactenus optata Scientia. Paris. 1634. in 4°. Depuis RIN.

la découverte des Indes Occidentales par Christophe Colomb, les gens de Mer se voyant souvent exposez à des perils considerables dans les grandes Navigations, ont souhaité qu'on trouvât un moyen sûr & facile pour découvrir les Longitudes. Les Prin-ces persuadez de l'importance de des recompenses considerables à celui qui le trouveroit. Les Etats de Hollande ont promis cent mille liv. & le Roy d'Espagne trois cent mille; mais quelque chose que les Sçavans ayent fait pour meriter cette récompense, personne n'a pû encore y parvenir. Morin assez prévenu en sa faveur en toute autre chose, le fut encore d'avantage en ce point; il crut avoir découvert ces longitudes tant desirées, & en avoir donné la demonstration dans une Assemblée qui se tint à l'Arsenal de Paris le 30. Mars 1634. Mais on lui contesta cette gloire Les Experts nommez par le Cardinal de Richelieu furent contre lui : George Frommius, Professeur des Hommes Illustres. 99
de Copenhague soûtint que c'étoit à J. B. Me.
Longomontanus que cette invention RIN.
toit duë. Le P. Duliris Recollet se
anta d'avoir trouvé un meilleur seret que le sien, Vanlangren Cosmostaphe du Roi d'Espagne à Bruxelles
en vanta aussi. Morin eut tous ces
sens là sur les bras, & sur obligé de

rens là sur les bras, & sur obligé de desendre contre eux, & de se muir d'attestations contre le rapport es Commissaires du Cardinal de dichelieu. Au reste il retira quelque uit de son Ouvrage, puisqu'il obent en 1645, une pension de deux ille livres sur l'Abbaye de Royansont.

14. La science des Longitudes de an-B. Morin, Docteur en Medeci-, & c. réduite en une exacte & fale pratique par lui même sur le Globe leste, tant pour la Terre que pour la Mer. Avec la censure de la nouvelle verie & pratique du secret des Lonudes du P. Leonard Duliris Recollet. Vis 1647. in 4°. Il accuse dans cet uvrage le P. Duliris de l'avoir pillé is ses prétendues découvertes. Ce ce dans une réponse qu'il lui a

J.B. Mo faite lui renvoye la même accusa-

15. Astronomia à fundamentis integre & exacte restituta. Paris. 1640. in 4°. Cet Ouvrage est encore sur les Longitudes. Il sut obligé de le défendre contre quelques adversaires de même que le premier qu'il avoit fait

sur ce sujet.

damentis integre & exacte restitute, quà respondetur ad introductionem in Theatrum Astronomicum C. V. Christiani Longomontani Hafnie in Dania. Regii Mathematum Professoris. Paris. 1641. in 4°.

17. Defensio Astronomia à sundamentis integre & exacte restituta, contra Doct. V. Georgii Frommii Dani dissertationem Astronomicam. Paris.

1644. in 40.

18. Joannes - Baptista Morinus ab
Ismaelis Bullialdi convitiis iniquissimis
juste vindicatus. Ce petit écrit, qui
n'est que de 8. pages in 4°. est use
défense de Morin contre ce que Mo
Bouilliaud avoit dit de lui dans son
Astronomia Philolaica.

des Hommes Illustres. 101

19. Appendix ad Scientiam Longi- J. B. Moundinum. C'est un petit écrit de 8. pag. RIN.

20. Tabula Rudolphina ad meridianum Vraniburgi supputata. Paris. 1650.

21. Ad Australes & Boreales Astroogos pro Astrologia restituenda Episto-

a. Paris. 1628. in 80.

- 22. Lettres écrites au sieur Morin; approuvant son invention des Longiudes, & sa réponse à Herigonne. Paris
  635. in 4°. Herigone étoit un des
  Commissaires que le Cardinal de
  Richelieu avoit nommés pour juger
  ce sa Methode des Longitudes;
  comme il n'en avoit pas jugé faorablement non plus que les aures, Morin écrivit violemment conce lui.
- 23. Refutatio compendiosa erronei ac etestandi libri de Praadamitis. Paris. 657. in 12.

24. Astrologia Gallica. Haga Comit.

vori, auquel il a travaillé pen Paris chezo ant plusieurs années, mais qu'il Briasson, a pas eu la satisfaction de voir in-

J.B. Mo25. Il a fait encore des Notes Aftrologiques contre le Marquis de Villennes. Ce Marquis se meloit d'Astrologie, & a fait même imprimer quelques Ouvrages sur cette matiere. Morin l'a attaqué avec la violence qu'il employoit ordinairement contre ceux qui le contredisoient ou n'étoient pas de son senti-

ment.

26. On trouve dans le premier tome des Lettres de Descartes des objections que Morin lui fit sur la Lumiere, & qu'il a jugées plus solides que toutes celles qu'on lui avoit envoyées sur la même matiere.

27. L'Auteur de sa Vie parle encore d'un abregé qu'il fit à l'âge de 16. ans de la Philosophie Magneti-

que de Gilbertus Anglus.

V. Sa Vie en Latin, à la tête de son Astrologia Gallica, & en François. Paris 1660. in 12, Bayle Dictionnaire.



## TANEGUI LE FEVRE.

ANEGUI le Fevre naquit à Caen, l'an 1615. d'une bonne amille. Je ne sçai sur quel fondenent l'Auteur du Segraissana le fait ls d'un Fossoyeur de la Paroisse de "avoit pas été trop bon ménager, z qui malheureusement avoit tropimé les voyages, ne se trouva pas out le bien qu'il auroit fallu pour ever un sils qui donnoit de granes esperances. Mais quoiqu'il ne it pas en état de faire beaucoup de spense pour lui, il ne laissa pas de destiner à l'étude des Belles Letes, déterminé à cela par les sollitations d'un de ses freres, qui étoir n Ecclesiastique fort sçavant, & ni promit de contribuer de tout n pouvoir à l'éducation de son neu, d'être lui - même son Maître, de le prendre dans sa maison, ce l'il sit peu de temps après. Mais avant que de le mettre à l'é-

de, ayant remarqué qu'il avoit la

TANEGUI voix belle & l'oreille merveilleuse, il LE FEVRE. voulut qu'il apprit la Musique à fond, & à jouer de la Basse de Viole. Ce sut là son occupation depuis huit ans, jusqu'à douze. Il y réussit autant qu'on pouvoit le souhaiter, & à onze il chantoit & jouoit en partie, avec une justesse admitable.

A douze ans son oncle commença à lui apprendre les premiers élemens de la Langue Latine, & il fit en six mois plus de progrès que les enfans n'en font d'ordinaire en deux ans. Mais son oncle, qui étoit un homme severe le rebuta, & son pere ne put gagner sur lui de continuer ses études, qu'en le reprenant dans sa maison, & en lui donnant un autre Precepteur. Il ne l'eut pas plutôt repris, qu'un Ecclesiastique de ses amis, qui étoit aussi fort habile, voulut l'enseigner. Ce qu'il y eût de fâcheux, c'est qu'il ne sçavoit point le Grec, & qu'il ne pouvoit lui enseigner que le Latin. Mais le jeune le Fevre, déja persuadé de la necessité d'apprendre cette Langue, eut le courage de l'entreprendre seul, & des Hommes Illustres. 105 7 fit bien - tôt autant de progrès, TANEGUI

qu'il en faisoit dans la Langue La-LE FEVRE.

ine, auprés de son Precepteur.

On lui a souvent entendu dire, que quand on a un peu d'esprit & de ugement, on n'a pas besoin de Maîtres pour les Langues, & que la plus grande difficulté, c'est d'apprendre à les lire.

Dès qu'il eut bien appris la Grammaire Grecque, & lû quelques Chapitres du Nouveau Testament, il se etta dans Homere & dans les Traziques, à l'exemple de foseph Sealiger, qui avoit commence le Gree par là.

Un an & demi après, son pere l'enwoya au College de *la Fleche*, où il sit **la S**econde, sa Rhétorique & sa Phi-

losophie.

Les Jésuites firent ce qu'ils purent pour le retenir, mais inutilement; car si tôt qu'il eut achevé sa Philosophie il retourna à Caen chez son pere; qui ravi d'avoir un fils de ce merite, & déja en état d'avoir quelque établissement honneste, lui proposa de prendre le petit collet, comme le moyen de s'avancer le plus prompt;

TANEGUI le plus sûr, & par consequent le plus LE FEVRE, propre à un homme qui n'est pas-

riche. Mais le jeune le Fevre ne se trouva point de vocation pour l'état Ecclesiastique; & quelques remontrances que son pere & son oncle lui fissent pour l'obliger à prendre ce parti, ils ne purent jamais en venir à bout.

A près avoir demeuré quelques années en Normandie, il vint à Paris où il se fit des amis parmi les personnes même de la premiere distinction. Il sut fort aimé de M. des Noyers, qui le presenta au Cardinal de Richelieu. Ce Ministre le goûta, & voulut qu'il eut l'œil sur tous les Ouvrages qui s'imprimeroient au Louvre, & que des diverses Leçons des anciens Auteurs, il choisit celles qui lui paroîtroient les meilleures. Il lui donna pour cela une pension de deux mille livres. Il avoit dessein de le faire Principal du College qu'il vouloir établir à Richelieu, de lui faire continuer sa pension, & de lui donner des appointemens considerables pour cet emploi. Mais la mort l'empêcha d'executer ce dessein,

des Hommes Illustres. 107

& renversa tout d'un coup les espe-Tanegurrances de M. le Fevre.

LE FEVRE.

Après cette mort, il ne garda pas long-temps son emploi; car le Cardinal Mazarin qui lui succeda dans le Ministere, ne se piquant pas d'aimer les Lettres, l'Imprimerie du Louvre devint presque inutile, & la pension par consequent sut sort mal payée. M. le Fevre mécontent, quitta de lui même son emploi, & demeura quelques années à Paris, sans autre occupation que ses Livres.

Quelque temps après M. le Marquis de Franciere, Gouverneur de Langres, qui étoit de ses amis, le mena à son Gouvernement. Ce sur là qu'il donna dans les sentimens de la Religion Prétendue Résormée, & qu'il abandonna l'Eglise Romaine, pour embrasser le Calvinisme; de sorte qu'ayant pris congé de M. de Franciere, il revint à Paris, après avoir été faire la Céne à Is-sur-Tille, dans le voisinage de Dijon.

Il ne sit que très peu de séjour à Paris, & se retira à Previlly, petite Ville de Touraine, où il demeura

TANEGUI quelques années. L'Academie de LE FEVRE. Saumur étoit alors tres-florissante,

& l'on avoit grand soin de n'y recevoir que des Professeurs sçavans & d'un mérite distingué. Pendant le séjour de M. le Fevre en Touraine, il vint à vacquer une place de Régent de Troisséme, qu'on lui offrit aussi-tôt. Il trouvoit ce pays - là si beau qu'il l'accepta, & la présera à celle de Professeur en Grec à Nime-gue, où on le demandoit en même

temps.

Son mérite fut bien-tôt connu & lui attira de toutes les parties du Royaume, & même des pays étrangers, un grand nombre d'Ecoliers, dont plusieurs se mettoient en pension chez lui. Le soin qu'il prenoit à les former & à les instruire ne l'a pas empêché de composer un grand nombre d'Ouvrages. Il eut dans la suite quelque démêlé avec l'Académie & le Consistoire de Saumur, pour avoir écrit dans un de ses Ouvrages, qu'il pardonnoit à Sapho, d'avoir aimé les semmes, puisque cette sureur lui avoit inspiré une belle Ode sur ce sujet, que Catulle a

des Hommes Illustres. 109
raduite presque toute entiere; & il TANEGUI
vouloi: abandonner son poste. Mais LE FEVRE
comme il estoit bien-aise d'en trouver quelque autre à la place, & qu'il
ae pût y réüssir, il l'a toûjours concervé.

En 1672, le Prince Palatin l'appella à Heidelberg, pour faire fleurir l'Université de cette Ville, & lui sit des offres tres-avantageuses & tres-aonorables. M. le Fevre accepta ce parti & se disposoit à partir, lorsqu'il sut attaqué d'une sièvre contique, qui l'emporta en onze jours. Il mourut le 12. Septembre 1672.

agé de 57. ans.

Il étoit bel homme, d'une taille au dessus de la médiocre, mais peu dégagée. Il étoit naturellement bon, mais un peu brusque. Il détestoit le mensonge, & ne pouvoit souffrir les grands parleurs. Il étoit charitable & sensible à l'affliction des malheureux. Quoiqu'il eut rompû presque tout commerce, pour ne s'attacher qu'à ses Livres, il aimoit ses amis avec tendresse, & se faisoit un plaisir inconcevable de leur rendre service. Comme il étoit tout feu, il s'empor-

TANEGUI toit facilement dans son domesti-LE FEVRE que, mais cela passoit dans le moment.

Quoiqu'il fût dans un des plus beaux pays du Royaume, il ne se promenoit presque jamais. Son étude, ses enfans & un jardin, où il avoit toutes sortes de belles sleurs qu'il prenoit plaisir à cultiver luimême, étoient son divertissement ordinaire.

Il prenoit un si grand plaisir à enseigner ses enfans, & il avoit une si grande envie de les avancer, qu'il ne perdoit pas la moindre occasion de les avoir auprès de lui; & comme son emploi ne lui laissoit que fort peu de temps, il profitoit de tous les momens qu'il pouvoit avoir. En se promenant dans son jardin, en s'habillant, pendant qu'on le rasoit, ou qu'on le peignoit, il les faisoit lire devant lui, & leur parloit de ce qu'ils avoient vû dans la derniere leçon qu'il leur avoit faite, ou de ce qu'ils devoient voir dans la premiere qu'il leur feroit ; il les interrogeoit d'une maniere, qui bien loin de les fatiguer, les divertissoit.

des Hommes Illustres. III

Il mangeoit peu, & travailloit TANEGUI presque toûjours en mangeant; il ne LE FEVRE. dormoit pas davantage. Dans sa jeunesse il se couchoit tard, & veilloit beaucoup; mais il changea depuis de méthode. Les dix dernieres années de sa vie, il se couchoit toûjours à neuf heures pour le plus tard, & bien souvent à huit. Il avoit le sommeil si leger, que le moindre bruit l'éveilloir. Dès qu'il étoit éveillé, il ne se rendormoit plus, & se levoit,. quelque heure qu'il fût.

Cette maniere de vivre, jointe à lla coûtume qu'il prit sur la fin de sa vie, par le conseil de son Medecin, nde boire toûjours le vin pur, lui échauffa extremement le sang & lui scausa la fiévre qui l'emporta. Dans ocette siévre, quoiqu'il fut la plûpart du temps en revêrie, il ne laissa pas de traduire en vers Latins 18 Fables

de Locman.

Heidelberg & Nimegue ne furent pas les seuls lieux où il fut appellé. Il le fut aussi à Utrecht & à Leyde pour être Professeur en Grec. Il avoit même été sur le point de suivre ce dernier parti, & de vendre son bien TANEGUI pour cela; mais une Lettre que M.
LE FEVRE. Diodati lui écrivit de Geneve, le dégouta de ce Pays-là, on ne sçait

On a prétendu qu'une inclination qu'il avoit à Saumur sit sur lui plus que la Lettre de M. Dio-

dati.

pour quoi.

On a ajouté que le refus d'aller à Leyde, n'est pas la seule faute que cette inclination lui ait fait faire. Car étant venu à Paris, M. Colbert qui vouloit l'arrêter, lui fit des propositions tres-avantageuses, qui l'avoient fort ébranlé. Mais tout d'un coup, & lorsque ses amis s'y attendoient le moins, il partit & s'en retourna à Saumur. On veut que ce fut le souvenir de sa Dame, & l'impatience de la revoir, qui l'obligerent à partir si brusquement. Il pensa périr dans ce voyage sur la Loire, son bâteau prenant l'eau de tous côtez. Quand il fut hors de danger, il sit un Distique dont Madame Dacier sa fille n'a pû dire que le dernier vers à M. Graverol, mais dont M. Cappel a suppléé le premier en cette maniere :

TANEGUT

Quid juvat hand periisse tuis, Lige-LEFEVRE, rine, sub undis, Si pereo slammis, ô Ligerina, tuis.

La Maîtresse de M. le Fevre .

s'appelloit Mademoiselle Liger.

Ce départ si brusque déplût à M. Colbert, & M. le Fevre, en perdit bien - tôt après la pension de cinque cens écus, que le Roy lui faisoit; & dont il avoit été payé pendant

quelques années.

On ne sçait pas si cette inclinatiou l'avoit rendu liberal, ou s'il l'étoit naturellement; mais on peut dire qu'il étoit prodigue pour ses plaissirs. Il étoit toûjours fort propre & aussi parsumé qu'un Anacreon. De temps en temps il faisoit venir d'Angleterre des Caisses entieres de Gands, de Bas de soye, & des Epinples; & de Paris, & même de Rome, toutes sortes d'Essences, de Parsums & de Poudres qu'il distribuoit à ses amis.

Les personnes de la premiere qua lité recherchoient son amitié, & il

T. LE FE- avoit toutes les qualitez necessaires

pour cultiver la leur. Il lui manquoit à la verité certaines manieres

que la Cour seule peut donner, mais
ce qui lui manquoit étoit réparé avec
usure par la délicatesse de son esprit
& par la constance avec laquelle il
s'attachoit à ses amis dans le renyer-

sement même de leur fortune. Son stile Latin est fin & délicat: il n'y a ni pointes, ni affectation, tout y est exprimé heureusement. Il avoit aussi beaucoup de génie pour la Poësie Grecque & Latine, & ses vers sont dignes des meilleurs siecles. Son François n'a pas les graces de son Latin. Il sçavoit bien les regles de notre Langue, mais il n'en connoissoit pas assez le génie & le naturel. Comme il vivoit dans la Province, c'est-à-dire, presque hors du monde, il a plus écrit par étude, que par usage, & n'a pas toûjours attrapé le tour François. D'ailleurs il a gaté son style par une affectation vicieuse, en voulant mêler le sérieux de Balsac, avec l'enjouëment & le badinage de Voiture. Malgré ces défauts, ce qu'il a écrit en cette Lan-

des Hommes Illustres. 115 ngue ne laisse pas de plaire, & si ses T. LE FEtraductions n'ont pas toute l'élegan- VRE. ce possible, elles se soutiennent par la fidelité & par les sçavantes réflé-

xions dont elles sont accompagnées. Il a eû de Marie Olivier sa femme: un garçon nommé Tanegui le Févre, qui a été Ministre en Hollande, & ensuite quinze ou seize ans à Londres, qui ensuite est venu en 1697. à Paris pù il a embrassé la Religion Catholique, & dont on a un petit Ouvrage de Futilitate Poetices imprimé à Anst. en 1697. in 12. & deux filles, l'une qui est Madame Dacier, & l'autre qui a été mariée à Paul Bauldri Pro-Kesseur d'Utrecht.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Lusianus de morte Peregrini Grace & Latine cum notis. Parif. 1653. in 4°.

2. Diatribe. Fl. 7osephi de Jesse Christi testimonium suppositum esse. S.c.

murii 1655. in 8°.

3. Le Timon de Lucien aves des Remarques & une Version Latine. Il: Estimoit beaucoup plus l'Edition de Peregrin, que celle de Timon, apparemment parcequ'elle est bien plus Kij

T. LE FE- correcte que l'autre.

VRF. 4. Epistolarum pars 1. Salmurii

1659. in 4°. 2. pars cui accedunt Aristophanis Concionatrices Grace & Latine cum notis. Salmurii 1695. in 400 Ces Lettres sont toutes Philosophiques. On y voit plusieurs corrections, de passage d'anciens Auteurs, mais on s'est plaint de la hardiesse de ces, corrections, qui ne sont jamais fondées sur l'autorité des Manuscrits, que M. le Févre ne se mettoit gueres en peine de consulter, mais seulement sur son imagination. Voici cequ'en dit M. Gallois dans le Journal » des Sçavans de 1666. Toutes les » matieres que traite l'Auteur sont »presque de Critique: on y voit » plusieurs passages des anciens » Auteurs expliquez avec beau-»coup d'érudition, des conjec-» tures ingenieuses pour réta-» blir des endroits qui paroissent »corrompus, & de belles remarques. » touchant l'Histoire & la Chrono-» logie. Mais il est disticile de dire si » cette Critique de M. le Fevre est. » plus avantageuse que préjudiciable vaux Auteurs dont il parle. Car s'il a éclairei plusieurs endroits de leurs des Hommes Illustres. 117

Ouvrages, il y a fair voir plusieurs T. LE FES

me prétendu montrer que souvent ils n'entendoient pas la langue dont ils se sont servis dans leurs Livres. Il a porté sa Critique jusques sur l'Ecriture Sainte, & il a porté à quantité d'endroits dans

» lesquels il a changé des mots, trans-» posé des periodes, & quelquesois ô-

» té des lignes entieres & cela sans » apporter aucune preuve de ce qu'il

» avance, si ce n'est qu'il lui semble » que le sens en seroit meilleur &

plus intelligible. Dans la Comedie d'Aristophane qu'il a jointe à sa se-

» conde partie, il auroit pû se passer » d'expliquer avec tant de soin cer-

» taines obscenitez dans lesquelles ce

» Poëte avoit affécté d'être obscur...
5. Journal du Journal, ou Censure

Le jugement de l'Auteur du Jourmal des Sçavans sur ses Lettres, que peu favorable, pour que sa délicatesse n'en fut pas blessée. Il fait assezconnoître par la vivacité du stile de ce petit Ouvrage, qu'il en avoit été

T. LE FE-piqué au vif. M. Gallois en parlant vre. de cette réponse dans son Journal n'en épargne gueres l'Auteur; ce qui lui attira une replique aussi forte; elle est intitulée:

6. Seconde Fournaline. Saumur 1666.

in 40.

7. Dionysii Longini de sublimi libellus, Grace & Latine, cum notis. Salmurii 1663. in 12. Ces notes sur Longin étoit la piece favorite de M. le Fevre; M. Graverol croit que c'est cet Ouvrage qui lui procura une pension de cinq cens écus, que le Roy, à qui il l'avoit dedié, lui donna. Il avoit promis de faire de plus grandes notes sur Longin; mais elles n'ont point paru.

8. Phadri Fabula cum notis & Gallica versione. Salmurii 1664. in 12.

9. Lucretius cum conjecturis, emendationibus & notulis perpetuis. Salmurii 1662. in 4°. 2. edit. accedunt Oberti Giphanii vita Eucretii & D. Lambini index. Cantabrigia 1686. in 12.
M. le Févre dédia cet Ouvrage à M.
Pellisson, lorsqu'il étoit à la Bastille,
c'étoit un effet de son bon cœur &
de sa reconnoissance. M. Pellisson

des Hommes Illustres. 119
Iui faisoitune pension de centécusqui T. LE FElui étoit payée par M. Ménage, par-vre.

ce que M. Pellissen ne vouloit pas qu'il sçût qu'elle venoit de lui. Elle sut payée pendant quatre ans, jusqu'à l'emprisonnement de M. Pellissen. M. Ménage sit alors sçavoir à M. le Fevre le nom de son biensaiteur, qui n'étoit plus en état de lui

faire du bien. (Ménage, to. 2.)

10. Abregé des Vies des Poëtes Grecs. Le Mariage de Belfegor, nouvelle Italienne, traduite en François. La vie de Thesée, traduite du Grec de Plutarque en François. 1665. in 12. Les vies des Poëtes Grecs, dit M. de Salo dans le Journal des Savans, sont écrites d'une maniere trés - agreable. Elles ont été d'autant mieux reçûës, qu'il n'y avoit rien sur ce sujet dans motre Langue. M. Baillet, dans ses Jugemens des Savans, ajoûte à ce jugement, que ce même stile qui est agréable pour les uns, paroît fort dégoûrant aux autres, qui l'ont trouvé trop bas, & d'une affectation, qui à leur avis tient un peu de la pedanterie, outre qu'il pouvoit en diare plus qu'il n'a fait. Il avouë cepen-

VRE.

T. IE FE-dant qu'il y a beaucoup d'érudition dans ce recueil, & se plaint en même temps que M. le Fevre n'ait point averti du grand secours qu'il a tiré de l'Ouvrage de Lilio Greg. Giraldi. M. Reland a fait réimprimer à Amsterdam en 1700. in 12. les vies des Poetes Grecs avec un petit nombre de savantes notes, mais sans les deux autres pieces qui n'y ont aucun rapport. Le mariage de Belfegor est une nouvelle traduite de l'Italien de Machiavel, où cet Auteur fait voir d'une maniere ingenieuse qu'il se trouve quelquefois des femmes, qui sont plus méchantes que le diable, & même assez méchantes pour le faire enrager.

11. Le festin de Xenophon, traduit

en François. Paris 1666. in 12.

12. Premier Alcibiade de Platon mis en François. Paris 1666. in 12. M. le Févre a ajoûté à la fin de cette traduction des notes où il rétablit plusieurs passages que Marsile Ficin & Serranus n'avoient pas entendus.

13 Traité de la superstition composé par Plutarque, & traduit en François avec un Entretien sur la vie de Romu-

LUSais

des Hommes Illustres. 121 lus. Saumur 1666. in 12. L'entretien T. LE FEssur la vie de Romulus ne contient que VRE. l'Histoire de ce Roy jusqu'à l'enlevement des Sabines.

14. Cl. Eliani varia Historia Grace & Lat. emendata à T. Fabro. Salmurii 1667. in 8°.

15. Eutropii Historia Romana, cum Viris Illustribus Aurelii Victoris, cum brevibus notis. Salmurii 1667. in 80.

16. Justini Epitome Historiarum Univ. Trogi Pompei cum emendationibus & notis. Salmurii 1671. in 12.

17. Terentii Comædiæ ex recensione & cum notulis T. Fabri. Salmurii

11671. in 12.

18. Q. Horatii Flacci opera cum

motulis. Salmurii 1671. in 12.

19. Apollodori Atheniensis de Deorum origine libri III. Gr. & Lat. reacensiti & notis illustrati. Salmurii 1661. in 80:

20. La vie d'Aristippe, traduite du Grec de Diogene Laërce. Paris 1667. in 12. inserée dans les Memoires de Litterature de alengre, tome 2. partie 2.

21. Virgilii opera cum notis. Sal Tome III.

T. LEFE-murii 1675. in 12.

NRE. 22. Plinii Panegyricus ex recensione. Tan. Fabri. Salmurii 1671. in 12.

23. Dionisii Alexandrini de situ Orbis liber Gr. & Lat. ex recensione.

Orbis liber Gr. & Lat. ex recensione. Tan. Fabri. Salmurii 1676. in 8°. 24. Methode pour commencer les

Humanitez Grecques & Latines, Ouvrage excellent que M. de Sallengre a inseré dans ses Mémoires de Litterature (tome 2. partie 2.) à cause de sa

rareté, & de sa bonté.

mina Gr. & Lat. cum notis. Salmurii 1680. in 12. Les notes Latines qui accompagnent cette édition ont été jointes à la traduction Françoise que Madame Dacier a fait de ces Poësies, dans l'Edition d'Ansterdam de

1716. in 8°.

26. Scaligerana, ou bons mots, ren. contres a gréables & remarques judicieuses & savantes de fean Scaliger, avec des notes de Tanegui le Fevre, & de Paul Colomiez. Groningue 1669. in 12. Item, Cologne 1695. in 12. Ce Scaligerana est appellé prima pour le distinguer d'un autre qui a été imprime auparayant, c'est-à-dire en des Hommes Illustres. 123
1667. mais qui n'a été fait qu'après. T. LE FECelui dont il s'agit, est tout en Lavre.
tin, au lieu que l'autre est mêlé de
François & de Latin. Francois Sigonius voulant le faire imprimer le
montra à M. le Fevre, & à M. Colomiez, qui y ont ajoûté des notes, ce
qui donne à ce recueil un mérite que

Voyez son Eloge par M. Graverol, Es l'Histoire de la ville de Caen par

M. Huet.

l'autre n'a pas.

## ANNE LE FEVRE.

NNE le Fevre nâquit à Sau- A. LE FEmur sur la fin de l'année 1651. VRE.

de Tanneguy le Fevre & de Marie Oivier. M. le Fevre avoit alors un ami
marticulier fort sçavant en Astronomie, & qui étoit fort entêté de l'Asrologie judiciaire, qu'il croyoit une
rience fort solide & fort sûre. Cet
comme avoit fait plusieurs horoscoces, ou le hazard l'avoit fait réissir
uelquesois. Le jour même qu' Anne
Fevre vint au monde, le pere dit
cet ami qu'il devoit bien tirer la si-

A. LE FE- gure de cet enfant, & lui donna VRE.

l'heure précise de sa naissance.

L'Astrologue aprés avoir bien travaillé à cette figure, dit a M. le Fevre, qu'il l'avoit trompé, & qu'il n'avoit pas bien marqué l'heure; car, disoit-il, je vois dans cette naissance une fortune & un éclat, qui ne peuvent convenir à une fille. Anne le Fevre s'est toûjours servie depuis de cette avanture, pour faire voir le frivole de cet Art, qui avoit trouvé de si grandes choses dans l'Horoscope d'une fille, qui n'avoit aucune fortune, & qui menoit la vie d'une recluse. Mais d'autres au contraire ont voulu faire valoir cette prédiction, & s'en servir pour établir & autoriser cet art en rapportant ces grandes promesses de fortune & d'éclat à la haute réputation qu'elle s'est Son pere ne pensoit nullement à

l'élever dans les Lettres; mais le ha-zard, ou plutôt la Providence en decida autrement. M. le Fevre avoit un fils qu'il élevoit avec un grand soin; pendant qu'il lui faisoit des lecons, Anne le Fevre, qui avoit alors

onze ans, étoit presente & travail- A. IE FEloit à la tapisserie. Il arriva un jour vreque le jeune écolier répondant mal aux questions de son pere, sa sœur le souffloit en travaillant, & lui suggeroit ce qu'il devoit répondre. Le pere l'entendit, & ravi de cette découverte, il resolut d'étendre sur elle ses soins, & de l'appliquer à l'étude. Elle fut trés fâchée d'avoir tant parlé, car dés ce moment elle fut assujettie à des leçons reglées. Elle sit en peu de temps de si grands progrès, que son pere charmé d'un si excellent naturel, s'appliqua entierement à l'instruire. De son éco= liere, elle devint son conseil, de sorre qu'il ne faisoit rien sans le lui communiquer.

Elle prenoit souvent la liberté de disputer avec lui. Une de leurs plus celebres disputes sut sur le Quinte-Curce de M. de Vangelas. Son pere le lui faisoit lire devant lui, & étoit charmé de cette traduction, qui en effet a de grandes beautez, pour le temps où elle fut faite. Mais elle avoit la hardiesse de lui marquer des choses qui lui déplaisoient, de gran126 Mem. pour servir à l'Histoire

A. LE FE- des negligences pour le stile, des vre. fautes même de langage, & des endroits mal traduits ou mal rendus, & souvent il étoit forcé d'en convenir. Le dépit de s'être trompé ne fai-soit qu'augmenter en lui la joye de voir dans une personne si jeune un

Lorsqu'elle sçût assez de Latin pour lite Phedre & Terence, il l'appliqua au Grec. Cette Langue eut pour elle tant de charmes, qu'en peu de temps elle sut en état de lire Anacreon, Callimaque, Homere, & les Tragiques Grecs. Elle marquoit dans ses lectures un sentiment si vis de toutes les beautez de ces excellens originaux, que son pere étoit ravi, & que le plaisir de l'instruire adoucissoit toutes les peines de sa profession.

Pour la divertir dans ses études serieuses, il lui apprit l'Italien, elle lut avec lui plusieurs Poëtes, & enfin le Tasse où elle démêloit admirablement la difference qu'il y a entre ce Poëte, & Virgile & Homere.

Son Pere étant mort en 1672. elle vint l'année suivante à Paris, où sa des Hommes Illustres. 127

réputation l'avoit de la devancée. A. LE BE-

Elle s'appliqua à travailler alors sur VRE?

Callimaque. Elle en fit voir quelques Cahiers à M. Huet sous-Précepteur de Mgr. le Dauphin, & à plusieurs sçavans de la Cour. Cela sit tant de bruit que M. le Duc de Montausier lui sir proposer de travailler à quelques Auteurs Latins pour l'usage de ce jeune Prince. Elle rejetta d'abord cette proposition qu'elle trouvoit au-dessus de ses forces. M. de Montausier ne se rebuta pas, il lui sit l'honneur de la venir voir, & charmé de la conversation qu'il eut avec elle, il ne la quitta point qu'il ne l'eut disposé à obéir, & à acceptter une chose qui lui étoit si glorieuse, & dont il lui faisoit attendre de grands avantages.

La renommée fit retentir le bruit de son nom par toute l'Europe. La Reine de Suede Christine en sut frappée, & lui sit faire des complimens par M. le Comte de Conigsmark. Mademoiselle le Feurs pour témoigner à la Reine sa reconnoissance d'un si grand honneur lui écrivit une lettre Latine, & lui envoya

128 Mem. pour servir à l'Histoire

A. Le Fe-son Florus, qui avoit paru en 1674. VRE. La Reine reçût son present avec

bonté & daigna l'en remercier par une lettre fort obligeante. Quelque temps après elle lui fit encore l'honneur de lui écrire pour la presser de se convertir, & pour l'attirer auprès d'elle avec des offres très-avantageuses.

Au commencement de l'année 1683. elle épousa M. Davier, avec lequel elle avoir été élevée dès fa premiere jeunesse. Je ne sçai sur quel fondement certains Auteurs ont pretendu qu'un premier Mariage avoit precedé celui-ci. On assure dans la Bibliotheque Germanique ( tom. 3. P. 156.) qu'elle avoit épousé d'abord un Libraire de Saumur, nommé Jean Lesnier, qui pendant douze ans ou environ, imprima plusieurs Ouvrages de Tannegny le Fevre son pere. La mauvaise humeur de ce mari la força, dit-on, de se retirer chez son pere, auprès de qui elle reprit l'étude des Belles Lettres, qu'elle avoit abandonnée pendant son Mariage. On a inseré aussi dans le premier tome de la Bibliotheque

Françoise un Memoire où l'on attri- A. LE FEbue sa desertion de chez son mari à VRE.

une cause moins honnête, & l'on attaque la sincerité de sa réunion à l'Eglise Catholique. Mais il est assez ordinaire, lorsqu'on abandonne un parti, de se voir exposé aux jugememens desavantageux & aux calomnies même de ceux qu'on a quitté, & c'est sur ce pied-là, qu'on doit regarder le Memoire dont je

viens de parler.

Madame 'Dacier declara peu de temps après son Mariage à M. le Duc de Montausier & à M. l'Evêque de Meaux, le dessein qu'elle avoit de se convertir, car il y avoit déja quelque-temps qu'elle avoit ouvert les yeux à la verité. Mais comme M. Daciern'étoit pas encore convaincu, & qu'il vouloit se mettre à couvert de l'illusion que des vûës de fortune pourroient lui faire, & se retirer dans un lieu où il pût travailler à s'éclaireir, ils partirent au com-mencement de l'année 1684, pour aller à Castres, où ils avoient un bien mediocre, mais que leur sagesse leur faisoit trouver suffisant,

130 Mem. pour servir à l'Histoire

A LE FE-resolus à cesser pour un temps tout vre. commerce avec l'Antiquité profane, & à songer uniquement au partiqu'ils avoient à prendre.

Leurs amis n'oublierent rien pour empêcher ce voyage, & M. de Charleval, cet homme si celebre par la delicatesse de son esprit, croyant que c'étoit le mauvais état de leurs affaires qui les forçoit à quitter Paris vint leur apporter dix mille livres en or, les conjurant de les accepter. Ils virent avec plaisir cette marque d'une generosité, dont il est peu d'exemple, mais ils refuserent constamment d'en profiter. Le pretexte dont ils se servirent pour ne pas reveler le veritable motif de leur voyage fut que Madame Dacier étoit bien aise de connoître la famille de son ma-

Pendant leur séjour à Castres, ils s'appliquerent uniquement à s'instruire par la lecture de l'Ecriture Sainte & des Peres, des matieres controversées; ils chercherent la verité dans ces sources pures avec un cœur sincere, & la verité se decouvrit à eux. Ils sirent une abjuration

des Hommes Illustres. 131
publique au mois de Septembre A. LE FE1685. & travaillerent ensuite utile-VRE.
ment à la conversion de plusieurs personnes, que leur exemple avoit tourhées.

Cette action étoit trop meritoire pour demeurer sans récompense. M. l'Evêque de Meaux & M. de Mon--ausier, qui avoient toûjours pris soin de la fortune de Mademoiselle le Fewre, du temps même qu'elle étoit Protestante, en parlerent au Roy. Ce Prince qui n'attendoit que leur conversion pour leur faire part de ses pienfaits, accorda d'abord à M. Dacier une pension de quinze cens livres, & une autre de cinq cens à on épouse; le Brevet sut expedié Lès le mois de Novembre, & sur 'avis qu'ils en eurent, ils se déterminerent à retourner à Paris, où sprès avoir été reçûs du Roy avec une bonté particuliere, ils reprirent chacun en particulier leurs travaux litteraires.

Monsieur Dacier ayant perdu son pere en 1692. Madame Dacier alla ceule à Castres, pour y regler leurs aflaires domestiques, & elle en revint 132 Mem. pour servir à l'Histoire

A. LE FE- en 1693. A son retour elle jngeaque l'ouvrage le plus important & le plus necessaire pour elle, étoit de s'appliquer à continuer l'éducation qu'elle avoit déja commencé de donner à une fille & un fils, que Dieu leur avoit donnez. Ces enfans repondirent si bien à ses soins, que le fils à dix ans qu'il avoit quand il mourut, étoit plus avancé qu'on ne l'est ordinairement à vingt. On en jugera par ce seul trait. Elle lui avoit fait lire Herodote, & comme il avoit une passion extrême pour les Lettres, &. une avidité insatiable pour la lecture, il lui avoit derobé un Polyb?, qu'il lisoit en secret. Ce vol sut découvert, & une personne d'esprit lui ayant demandé un jour quel jugement il faisoit de ces deux Historiens, cet enfant lui répondit: He-

Polybe est un homme de grand sens.

Cet enfant mourut en 1694. Elle supporta sa perte avec sa constance ordinaire, & aida à consoler son mari, qui retrouvoit tout en elle. Son unique consolation sut de continuer à élever sa fille, qui quelques années

rodote est un grand Enchanteur, mais

des Hommes Illustres.

133
après se sit Religieuse à l'Abbaye de A. LE FELongchamp.

VRE.

Elle eut ensuite une autre fille, qu'elle éleva avec le même soin, & qui réunit en elle tous les talens & ner et perfectionner son Sexe. Cette ifille mourut à l'âge de 18. ans, & sa mere immortalisa sa douleur, & le merite de cette jeune personne dans sa Présace de l'Illiade, où elle lui a mélevé un monument plus durable que troutes les statues.

Elle a été fort accablée d'infirmités lles deux dernieres années de sa vie, & est morte après une maladie très douloureuse le 17. Août 1720. âgée

de 69. ans.

Les talens de son esprit, si considerables qu'ils fussent, étoient cependant inferieurs aux qualitez de son cœur. On n'a jamais vû dans une semme plus de courage, de fermeté, de bonté, d'égalité d'ame, de pieté, de sagesse & de modestie. Elle avoit surtout une charité ardente pour les pauvres : elle s'est souvent mise à l'étroit pour les secourir, & M. Dacier lui ayant representé un jour

134 Mêm. pour servir à l'Histoire A. LE FE- qu'elle devoit se moderer, & avoir

égard à l'état de leur fortune, elle lui dit ces mots si remarquables: Ce ne sont pas les biens que nous avons qui nous ferons vivre; ce sont les charitez que nous ferons; elles nous rendrons amis de Dieu, & contribueront à effacer nos

pechez.

VRE.

Sa modestie étoit si grande, que jamais elle ne parloit de Science, ni de ce qu'elle avoit faite, & qu'elle ne faisoit jamais paroître dans ses conversations l'avantage qu'elle pouvoit avoir de ce côté là sur la plûpart de ceux avec qui elle s'entretenoir. Ses amis même les plus particuliers avoient de la peine à la faire entrer dans les matieres de Science & de Belles Lettres. Elle se proportionnoit toûjours à la portée de ceux qu'elle voyoit, & jamais elle ne s'élevoit au-dessus du commun. Ceux qui ne la connoissoient point ne pouvoient découvrir en elle qu'une femme ordinaire, qui ne sçavoit que garder les bienseances de son Sexe. On rapporte d'elle une chose assez finguliere.

Les Sçavans du Nord qui voya-

des Hommes Illustres. 135 gent ont grand soin de visiter dans A. LE FEous les pays où ils passent les per-vre. ionnes distinguées par leur sçavoir, & portent avec eux un Livre, où ils es prient de mettre leur nom avec me Sentence. Un Gentilhomme Alrmand très savant vint voir Madame Dacier, & lui presenta son Livre, en na priant d'y mettre son nom & une entence. Elle vit dans ce Livre les ioms des plus Sçavans hommes de Europe, cela l'effraya; & elle lui it qu'elle rougiroit de mettre son om parmi tant de noms illustres, a que cela ne lui convenoit point. Il ne se rebuta pas ; plus elle se déendoit, plus il la pressoit; il revint

ายบลเรียท์ อาจท์ อุรอยเ

Kooper

e Sophocle,

Le silence est l'ornement des semmes. L'Etranger surpris & étonné de trait, qui marquoit son caractere,

llusieurs fois à la charge. Enfin vainuë par ses importunitez, elle prit la llume, & mit son nom avec ce Vers

emeura dans l'admiration.

Dans ces derniers troubles qui ont Higé l'Eglise, on l'a souvent voulu 136 Mem. pour servir à l'Histoire

A. LE FE. obliger à parler & à dire son sentivre. ment ; mais elle répondoit toûjours
que ce n'étoit point aux semmes à se
mêler de ces sortes d'affaires, qui
étoient si fort au-dessus d'elles,
qu'elles devoient se contenter de
gemir & de prier Dieu qu'il éclairât ceux qui devoient appaiser ces
troubles.

Des personnes pieuses, qui avoient meilleure opinion d'elle, qu'elle n'en avoit elle même, ont souvent fait des tentatives, pour l'obliger à travailler sur quelques Livres de l'Ecriture Sainte, & à en donner une traduction avec des remarques. Mais elle a toûjours rejetté bien soin cette proposition, disant pour toute réponse, qu'une semme devoit lire l'Ecriture Sainte, la bien méditer, régler sur elle toutes ses actions, & garder le silence que Saint Paul lui impose.

L'Academie des Ricovrati de Padouë lui fit en 1684. l'honneur de lui donner une place dans son

Corps.

Catalogue de ses Ouvrages.

I. Callimachi Hymni, Epigrammat a des Hommes Illustres. 137
mata & Fragmenta, Grace & Lati- A. LEFE.
ne, nec non ejus dem Poëmatium de VRE.
coma Berenices a Catullo versum,
edente cum notis & indice Anna Tanaquilli Fabri silia. Paris. 1674. in 4°.
Cet Ouvrage qui est le premier qu'ellle a composé, a commencé à lui
ndonner un grand nom parmi les

2. L. A. Flori Historia Romana. Ad usum Delphini. Paris. 1674. in 4°. It. Oxonii 1692. in 8°. It. Venetiis

11714. in 4°.

Sçavans.

3. Dictis Cretensis & Dares Phryvius, ad usum Delphini. Paris. 1684.

10 4°. It. Editio auctior notis variorum, &c. Amstelodami 1702. in 8°.

Les Commentaires de Mademoimelle le Fevre sur ces deux Auteurs
cont très sçavans. La 2. Edition de
celui-ci est de Jacques Perizonius.

A. Sexti Aurelii Victoris Historia Romana compendium cum interpretatione & notis, ad usum Delphini. Paris. 681. in 4°. On trouve dans les nos plusieurs points de l'Antiquité expliqués avec beaucoup de netteté & 'érudition.

5. Les Poesses d'Anacreon & de Sa-Tome III. M 138 Mêm. pour servir à l'Histoire A. LE FE-pho, traduites du Grec en François;

VRE.

avec des Remarques. Paris 1681. in 8°. Item. Nouvelle Edition augmentée des Notes Latines de Tanegui le Fevre, & de la traduction en Vers François de M. de la Fosse. Amsterdam 1716.in 8°. Cet Ouvrage eut un succès extraordinaire. On trouva dans cette traduction une si grande naïveté, une simplicité si noble, & une si grande pureté de langage, qu'on crût devoir attendre beaucoup d'elle en ce genre d'écrire. M. Despreaux lui donna cette louange, qu'elle devoit faire tomber la plume des mains à tous ceux qui entreprendroient de traduire ces Poësies en Vers.

6. Eutropii Historia Romana Breviarium ab urbe condita; usque ad Valentinianum & Valentem, Augustos cum notis & emendationibus, ad usum Delphini. Paris. 1683. in 4°. It. Oxo-

nii 1696. in 80.

7. L'Amphytrion, l'Epidicus, & le Rudens, Comedies de Plaute, traduites en François, avec des Remarques & un examen selon les Regles du Théatre. Paris 1683. in 12.3. tomes. It. dans l'Edition que M. de Limiers

des Hommes Illustres.

2 donnée de Plaute, à Amsterdam en A. LE Fe
1718.

VRE.

8. Le Plutus & les Nuées d'Aristophane, Comédies Greques, traduites
en François, avec des Remarques &
un examen de chaque piece selon les
Regles du Théatre. Paris 1684. in 12.
Madame Dacier étoit si charmée des
Nuées d'Aristophane, qu'elle assure
qu'elle a lû cette piece avec plaisir
jusqu'à deux cens fois. Peut être quelques personnes regarderont-elles cela
plutôt comme une marque de sa préwention pour les Ouvrages de l'Antiquité, que comme une preuve de l'excellence de la piece.

9. Les Comédies de Terence traduites in François avec des Remarques. Paris 1688. in 12. 3. tomes. Item. Amsterdam 1691. in 12. 3. tomes It. Zitaw 1705. in 12. It. Roterdam 1717. vol. in 8°. avec des sigures à chamue Acte, tirées des anciens Manusaction des personnages de chaque Contédie. Quand Madame Dacier eut intrepris de travailler sur Terence, lusieurs de ses amis tâcherent de la étourner de son entreprise, en lui étourner de son entreprise, en lui

M.ij

140 Mem. pour servir à l'Histoire

A. LE Fe-representant que le Terence de Port VRE. Royal étoit si estimé, que quand mê-

me le sien seroit meilleur, le préjugé fondé sur la reputation de ceux qui avoient travaille à cette traduction seroit contre elle, & qu'elle auroit le déplaisir d'échouer dans son dessein. Mais ces oppositions bien loin de la rebuter, enflammerent encore plus son courage, elle se donna des peines incroyables pour vaincre ce préjugé. Elle se levoit à cinq heures du matin pendant un hyver fort rude, & fit quatre Comédies. Mais quelques mois après quand elle relut son Ouvrage, & qu'elle le compara à l'Original, elle trouva que son grand travail lui avoit nui, que son Ouvrage sentoit la lampe, à la lueur de laquelle il avoit été fait, & qu'elle étoit fort éloignée d'avoir attrapé la naiveté, les graces & la noble simplicité de son Auteur. Affligée au dernier point du mauvais succès de cet essai, & dégoûtée de son travail, elle eût le courage de jetter au feu ces quatre Comédies, & de recommencer. Comme elle s'y prit avec plus de moderation, elle réussit beaucoup mieux, & mit enfin cer Ouvrage dans des Hommes Illustres. 141

unne si grande perfection, qu'il sut ad- A. LE Francische de ceux même qui lui avoient vre sété les plus opposez; une chose sin-

guliere & très honorable pour elle, c'est qu'ayant pris la liberté de changer des Scenes & des Actes, ses conjecitures se trouverent ensuite confirmées par un excellent Manuscrit de la Bibliotheque du Roi : l'Edition de 11724 qui est la derniere in 12. 3. vol Fig. Amsterd. l'emporte de beaucoup sur les autres. Madame Lavier y avoit fait dès la précedente Édition dans la Version des changemens qui la rendent meilleure plus élegante, & quelquefois plus litterale. Les remarques, qui sont augmentées, sont zourtes & bien choisses. Les Figures, qui sont curieuses, ont été grawées sous la direction de M. Picart.

reur Marc-Antoine, avec des remarques Paris 1691 in 12. 2. tomes. M. & Madame Dacier avoient jusques-là travaillé separement, & n'avoient donné aucun Ouvrage en commun. M. le Premier President de Harlay leur proposa celui-ci comme digne de leurs soins; & asin qu'ils sussented

A. LE FE moins interrompus dans ce travail;

V.RE. il leur prêta sa maison du Mesnila

il leur prêta sa maison du Mesnil-Montant, près de Paris, où il alloit deux sois la semaine voir combien l'Ouvrage avoit avancé. Ce sut ce qui les engagea à lui dedier leur traduction, qui est aussi élegante que sidelle, les remarques sont enrichies d'une érudition exacte & curieuse,

mais qui n'est pas prodiguée.

traduction des Hommes Illustres de Plutarque, Madame Dacier voulut partager ce travail avec lui, & sit deux Vies; mais cet Ouvrage ayant été interrompu par d'autres, dont M. Dacier se trouva chargé, elle porta ailleurs ses vûës; & comme elle souhaitoit depuis longtems donner une traduction d'Homere, elle laissa M. Dacier le soin d'achever seul le Plutarque.

Plutarque.

12. L'Illiade d'Homere traduite en François avec des remarques. Paris. Rigaud 1711. 3. vol. in 12. Item Nouvelle Edition. Paris 1720. 3. vol. in 12. Cette traduction est élegante & fidelle; mais elle n'a pas contribué à désabuser ceux qui n'etoient

pas prévenus assez favorablement A LEFEpour Homere. VRE.

13. Des Causes de la corruption du Goût. Paris 1714. in 12. Item Amster-dam 1715. in 8°. Cet Ouvrage est contre M. de la Mothe, qui dans la Préface de son Illiade avoit témoigné peu d'estime pour ce Poëme ; Madame Dacier choquée de cette liberté, prit aussitôt la plume pour défendre son Auteur favori; mais il faut avouer que son amour pour lui, lui a fait oublier les égards qu'elle. devoit à un Auteur estimable; & la politesse, qui sied si bien à toutes sortes de personnes, & principalement à une Dame; ça été là le commencement d'une Guerre Litteraire, qui a produit un grand nombred'Ouvrages, dont je donnerai le dérail dans un autre endroit.

14. Homere défendu contre l'Apologie du R. P. Hardouin, ou suite des Causes de la Corruption du Goût. Paris 1716. in 12. It. Amsterdam 1717. in 12. Madame Dacier veut montrer dans cet Ouvrage que le P. Hardouin, cen faisant l'Apologie d'Homere, lui la fait la plus grande injure que ce A. LE Fr. Poëte ait jamais reçûë de ses ennevre. mis les plus déclarez. Cette injure se

mis les plus déclarez. Cette injure se reduit à deux chefs, le premier est d'être peu satisfait de ce que les Dés fenseurs du Poëte Gtec ont écrit en sa faveur, & de vouloir les redresser, ce qui, suivant Madame Dacier, est précisement la même chose, qu'être peu satisfait de tout ce qui fait sentir les beautez d'Homere. Le 2. est d'ôter à ce Poëte toutes les vûës grandes, nobles & vrayes, pour ne lui en donner que de très fausses, & qui ne pourroient que le rendre meprisable. Outre ces Ouvrages sur Homere, Madame Dacier a fait encore une réponse à M. de la Mothe, mais qu'elle a suprimée, après que M. de. Valincourt les eut reconciliez en-

en François avec des remarques. Paris 1716 in 12. 3. vol. Cette traduction ne le cede point à cel le l'Illiade; elle a été réimprimée à Amsterdam, en 1717. en 3. vol. in 8°. On a mis dans celle-ci les notes sous le texte, au lieu que dans l'Edition de Paris ellessont à la fin.

des Hommes Illustres. 145 V. son Eloge. Mémoire de Trevoux Janvier 1721.

## ANDRE' DACIER.

ANDRE' DACIER nâ-A. Daquit à Castres, dans le haut Lan-Et Re guedoc, le 6. Avril 1651. Son pere, qui étoit Avocat de la Chambra de

rens de la Chambre de l'Edit, & qui faisoit profession de la Religion Protestante, dans laquelle il avoit étéélevé, n'oublia rien pour l'y élever de même. D'abord il le sit étudier au Collége de Castres qui étudier au Collége de Castres qui étoit encore mi-parti, & lorsque par Arrêt du Conseil du 17. Novembre 1664. la direction de ce College eut été donnée aux seuls Peres Jesuites, il l'envoya à l'Académie de Puylaurens, & ensuite à celle de Saumur, issin qu'il achevât de s'y perfectionmer dans les Humanitez sous le sameux Tanneguy le Feure.

M. Dacier, qui avoit du goût & de l'inclination pour les Lettres récondit parfaitement aux soins d'un l'excellent Maître, & M. le Feure aut si content de son application, &

Tome III. N

146 Mem. pour servir à l'Histoire A. DA- de ses progrez, qu'ayant renvoyé plus d'un an avant sa mort, tous les éleves qu'il a voit dans sa maison, M. Dacier fut le seul qu'il retint. Ce scavant homme donnoit alors toute son application à former aux Belles Lettres son illustre fille, qui a été depuis la gloire & l'honneur de son Sexe. M. Dacier ne put voir le merite naissant de cette aimable personne, sans en être épris. Elle ne le fut pas moins de celui de son condisciple, & ce fut dès-lors que se formerent ces sentimens réciproques d'estime & de tendresse, que près de quarante années de mariage n'ont pu affoiblir.

La mort de M. le Feure arrivée en 1672. obligea M. Dacier à retourner chez son pere. Après y avoir demeuré quelque tems il vint à Paris dans le dessein de chercher un établissement qui lui convint, & de connoître par lui - même ceux dont la reputation faisoit alors le plus de bruit dans la Republique des Let-

tres.

CIER.

L'un fut beaucoup plus visé que l'autre, & les belles connoissances que M. Dacier avoit puisées dans la A. Dacelebre Ecole de Saumur, lui eurent cier. bientôt acquis l'estime & la familiatité des Sçavans. Mais comme le chemin de la fortune est peu accessible aux gens de Lettres, & qu'il ne vo-yoit gueres d'apparence que cette route dût sitôt s'applanir pour lui, l'impossibilité où il étoit de se soûte-

Le peu de succés de ce premier voyage ne sit point perdre courage à M. Dacier, il en tenta bien-tôt après un second qui sut plus heureux. Ses amis informerent M. le Duc de Montausier de son merite & de sa capacité; & ce Seigneur charmé d'aproit trouvé un sujet qu'il pût mettre en œuvre, le sit mettre sur la liste des Interpretes Dauphins & le chargea de travailler sur Pompeius Festus.

nir à Paris sans emploi, lui sit prendre le parti de regagner la maison

paternelle pour une seconde fois.

Il épousa en 1683. Anne le Févre, dont je viens de parler. Cette union fut universellement approuvée, On trapporte, dit M. de Bauval à cette occasion, que M. le Duc d'Orleans (Gaston) ayant vû marier deux

Nij

148 Mem. pour servir à l'Histoire

A. Da- » personnes peu favorisées des biens cier. » de la fortune, dit assez plaisam-

» ment que la faim & la soif se ma-» rioient ensemble; mais on peut dire

on de l'union de M. Dacier & de

» Mademoiselle le Fevre que c'est le » mariage du Latin & du Grec, qu'ils

» possedent tous deux en persection.

Je ne repeterai point ce que j'ai déja dit de sa conversion & de ce qui l'asuivi dans l'article precedent. Il me suffira d'ajouter quelques dates des honneurs que ses travaux lit-

teraires lui procurerent.

En 1695. il eut la place de M. Felibien dans l'Académie des Inscriptions, & celle de M. François de Harlay Archevêque de Paris dans l'Academie Françoise. L'Academie des Inscriptions ayant reçû une nouvelle forme en 1701. M. Dacier ne perdit rien à ce changement & sur conservé Pensionnaire.

Lorsque l'impression de l'Histoire du Roy par Medailles eût été achevée, il sut choiss pour la presenter à ce Prince, qui informé des soins que M. Dacier y avoit aportés, & de la part qu'il avoit cûë aux explides Hommes Illustres: 149

les Medailles, le gratifia d'une pen-cier. sion particulière de deux mille livres. Il l'honora presque en même-tems de la Charge de Gardé des Livres du Cabinet du Louvre, qui é-

toit vacante depuis l'an 1694. par la mort de M. l'Abbé de Lavau.

L'Assiduité de M. Dacier à l'Academie Françoise lui valut la place de Sécretaire perpetuel que la mort de M. l'Abbé Regnier des Marais laissa vacante en 1713. Il obtint encore sur la fin de l'année 1717. un Brevet de retenue de dix mille écus sur la Charge de Garde des Livres du Cabinet, & lorsque par l'Arrêt du mois d'Août 1720. cette Charge fut réunie à celle de Bibliothecaire du Roi, il ne fut pas seulement maintenu dans les prerogatives de son emploi, sa vie durant, mais par une grace qui n'avoit pas encore eu d'exemple, la survivance en fut accordée à son épouse. La mort de Madame Dacier arrivée peu de tems après empêcha que cette précaution 6 glorieuse pour elle cut son effet.

Il est aisé de concevoir que M.

N iij

CIER .

150 Mem. pour servir à l'Histoire A. DA- Dacier fut extremement sensible à cette perre, il s'étoit fait une douce & longue habitude de la Compagnie de son épouse. Il trouvoit en elle une femme aimable, que des études serieuses n'éloignoient point des soins qu'elle dveoit d'abord à son domestique; c'étoit pour lui un ami fidelle qu'il pouvoit consulter dans tous ses doutes, & qu'il ne consultoit jamais en vain. Que ce fut un effet de sa douleur, ou une suite de la vieillesse, M. Dacier n'a fait que languir les deux dernieres années de sa vie. Il songeoit à chercher dans un second mariage de quoi adoucir sa peine, mais la mort l'a empeché. Il est mort le 18. Septembre 1722. d'un Ulcere dans le gosier, qu'il ne croyoit pas si dangereux, puisque la veille même il étoit encore à l'Academie. Il étoit alors âgé de 71. ans.

M. Dacieravoit la taille un peu audessous de la mediocre, le visage long&sec.Son abord étoit froid,&sa conversation assez pesante, du moins dans les dernieres années de sa vie; il ne l'animoit gueres, que quand il s'agissoit de désendre les Anciens, des Hommes Illustres: 151

& d'inspirer à la jeunesse l'amour de A. Dala vertu & de l'étude; il étoit iné-cier.

puisable sur ces matieres. Au reste il
étoit doux, modeste, ami zelé, extremement laborieux, & remplaçant à force de soins ce qui lui manquoit du côté de la facilité. Ensin
ses mœurs, ses sentimens, tout retraçoit en lui cette ancienne Philosophie qu'il a tant vantée, cette
Philosophie, dis-je, accommodée
aux Regles & aux principes du
Christianisme.

Quelques personnes ont accusé M. Dacier d'avoir porté trop loin, de même que son illustre épouse, son amour pour les Anciens, on a même fait là-dessus des railleries assez piquantes. Mais il a toûjours méprisé ces railleries, & ne s'est jamais départi de ses premiers sentimens. Si on ne peut l'approuver entiercment sur ce point, & si d'habiles Théologiens se sont revoltez contre la conformité que sa prévention pour l'Antiquité lui a fait trouver entre la Philosophie Platonicienne, & la doctrine des premiers Peres de l'Eglise, entre la sagesse du Paganis-

Niiij

A. DA-me & la Morale de l'Evangile, il faut cependant l'excuser, parce qu'il

faut cependant l'excuser, parce qu'il avoit fait une étude particuliere de ceux d'entre les Payens, qui se sont attachez avec le plus de succès à connoître & à regler le cœur de l'Homme; en quoi on ne peut assez l'estimer. Il n'a choisi que des sujets utiles, il n'a consacré sa plume qu'à des Ouvrages solides, il n'a enrichi la Langue Françoise que de ce que la saine Antiquité nous a laissé de plus instructif sur les mœurs. On trouvera même si l'on veut lui rendre justice, que lorsqu'il rencontre dans les Auteurs qu'il traduit des maximes peu conformes aux veritables regles de notre Religion, il les reforme, & en fait sentir le foible par des remarques édifiantes.

Catalogue de ses Ouvrages.

Verrii Flacci de Verborum signisicatione Libri XX. cum notis & emendationibus, in usum Delphini. Paris. 1681. in 4°. It. Amstelod. 1699. in 4°. Il ya peu d'Ouvrage qui ait passé par tant & de si sçavantes mains que celui-ci. Verrius Flaccus qui vi-

des Hommes Illustres. 153 voit sous l'Empire d'Auguste en est A. DAle premier Auteur. Sextus Pompeius cier. Festus en fit un abregé sous les Empereurs Chrétiens. Paul Diacre en voulut faire autant de celui de Festus du temps de Charlemagne, & le défigura de telle maniere, que ni les loins d'Alde Manuce, ni ceux d'Ancoine Augustin, Fulvius Vrsinus, Scaliger & plusieurs autres n'ont pû nous le redonner dans sa premiere beauté. M. Dacier à l'exemple de ces grands hommes y a travaillé avec coin & y a ajoûté plusieurs belles corrections & des Supplemens considerables. Ses notes sont précises, débarrassées d'un vain étalage d'éru-Hition, & écrites avec une noble simplicité. L'Edition d'Amsterdam est preserable à celle de Paris, parce qu'on y a ajouté les notes entieres de Voseph Scaliger, de Fulvius Ursinus, & d'Antoine Augustin, & de nouweaux Fragmens de Festus.

2. Oeuvres d'Horace en Latin en François avec des Remarques Critiques des Historiques. Paris 1681. 1689. 10. Wol. in 12. Cette Edition fut d'abord contre faite à Lyon, elle l'a été de-

CIER.

154 Mem. pour servir à l'Histoire A. DA- puis en plusieurs endroits; mais celle que M. Dacier a donné lui-même à Paris en 1709, en 10. Vol. in 12.a fait tomber toutes les autres, par les corrections & les augmentations qu'il y a faites, & a été à son tour essacée par celle qui a paru à Amjcette derniere contient plusieurs nouvelles additions & des corrections importantes que M. Dacier avoitcommuniquées aux Wersteins qui l'ont faite. Les jugemens sont assez differens sur cet ouvrage de M. Dacier. Les uns vantent la fidelité & l'elegance de la traduction, & les recherches sçavantes & la Critique judicieuse, qu'il a sçu repandre dans ses notes. Les autres au contraire le representent comme un compilateur sans choix, qui a preseré la ridicule vanité d'étaler une érudition assez fade au plaisir solide de ne dire que ce qu'il falloit, pour éclaireir les endroits obscurs de l'Auteur dont il avoit entrepris de faciliter l'intelligence. D'autres tiennent un milieu & prétendent que M. Daciera éclairci plusieurs endroits d'Horace, mais

des Hommes Illustres. 135 qu'en general il n'a pas été heureux A. DAà nous en developer le sens. Une CIER. chose dont tout le monde convient, disent les Auteurs de la Bibliotheque Françoise (Tom. 1. pag. 20.) c'est qu'il seroit à souhaiter qu'il eut cité plus exactement qu'il n'a fait les sources où il puisoit certaines Histoires, dont on ne voit pas la moindre trace ailleurs que dans ses écrits. On a été sur-tout curieux de sçavoir quel Auteur ancien lui a fourni les noms des Membres de l'Académie qu'il trouve à Rome du tems d'Auguste, & dont il parle avec autant d'assurance que s'il en avoit eû les Registres entre les mains. ( V. Tome

3. Lettre contenant quelques nouveaux éclaircissemens sur les Oeuvres
d'Horace. Paris 1708. in 12. M. Dacier défend dans cette Lettre quelques-unes de ses notes sur Horace contre la Critique que M. Masson en avoit faite dans la vie de ce
Poëte. Il y a un peu trop imité la
maniere hautaine avec laquelle son
adversaire l'avoit traité, ce qui n'a
fait que l'irriter d'avantage & lui a

130. sur l'Art Poëtique.

A. DA-attité de sa part une réponse faite avec toute la vivacité dont est capable un Savant prévenu pour lui-même, qui se croit offensé, & qui ne sait pas assez bien la Langue dont il se sert, pour sentir toute la force des expressions qu'il employe.

4. S. Anastasii Sinaita Anagogicarum Contemplationum in Hexameron Liber XII. hastenus desideratus. Cum notis & interpretatione Latinâ. Lon-

dini 1682. in 40.

5. Restexions Morales de l'Empereur Marc-Antonin avec des remarques. Paris 1691. in 12. 2. Tom. Il a fait cet Ouvrage avec son épouse, comme il a été dit dans l'article puecedent.

6. La Poëtique d'Aristote contenant les Regles les plus exactes pour juger du Poëme Heroique & des pieces de Théatre, la Tragedie, & la Comedie, traduites en François avec des Remarques Critiques sur tout l'Ouvrage. Paris 1692. in 4°. & in 12. réimprimée en Hollande in 12. Plusieurs Sçavans ont prétendu que cet Ouvrage étoit le Chef-d'œuvre de M. Dacier, & il est vrai qu'il est des Hommes Illustres. 157

ifficile de mieux entrer qu'il l'a A. Daziait dans le sens de son Auteur. Ce cier.

l'est pas là cependant ce qui lui a rettiré le plus d'éloges. On en a sonné sur-tout aux remarques par esquelles il a éclairci le texte de Ecrivain, qui quoique sidellement rendu est obscur en plusieurs morns du

ment rendu est obscur en plusieurs indroits; ce qui vient moins du aconisme avec lequel il a affecté ce s'exprimer, que de la difficulté même de la matiere qu'il a traitée. La Préface en est aussi excellente.

7. L'Oedipe & l'Electre de Sophocle, ragedies Grecques' traduites en Franciois avec des remarques. Paris 1693.

12. M. Dacier après avoir donné ces principes, que ceux qui se destiment à la Poësse pussent suivre, a voulu cur fournir des Modeles qu'ils pusent imiter; c'est ce qui l'a engagé à traduire ces deux pieces de Sophocle. Aais il est plus difficile de rendre en rose des Images sublimes, & qui loivent souvent aux tours Poëtiques ine grande partie de leur agrément, que des regles qu'il suffit d'exposer vec netteré. C'est là sans doute ce qui a fait le succès des Ouvrages de qui a fait le succès des Ouvrages de

A. Da-prose que M. Dacier a traduits, succier. cés qui n'a pas accompagné de même les Versions qu'il a données des anciens Poëtes.

> 8. Vies des Hommes Illustres de Plutarque traduites en François avec des remarques. Tom. 1. Paris 1694. in. 8°. Cet essai qui ne contient que cinq Vies est le commencement de l'ouvrage qu'il a achevé entierement dans la suite.

> 9. Les Oeuvres d'Hipocrate traduites en François avec des remarques, & conferées sur les Manuscrits de la Bibliotheque du Roi. Paris 1697. in 12. 2. tom. M. Dacier a traduit fidellement le texte, en a égalé la brieveté; & en a évité l'obscurité. C'est le jugement que le Journal des Savans fait de cette traduction.

> en François avec des remarques, & la vie de ce Philosophe avec l'exposition des principaux Dogmes de la Philosophie. Paris 1699. in 12.2. tom. Quoique le titre de ce Livre semble promettre une version entiere des Ouvrages de Platon, on n'y trouve cependant que quelques uns de ses Dialogues.

des Hommes Illustres. 159

ri. La Vie de Pythagore, ses Sym- A. DAholes, ses Vers dorez. La vie d' Hiero-CIER.

eles, & son Commentaire sur les Vers dorez. Paris 1706. in 12. tom. Le oublic doit cer Ouvrage au nouveau Reglement fait en 1701. pour l'Academie des Inscriptions, par requel chaque Academicien devoit entreprendre quelque Ouvrage uile, conforme à son genie & au genre de ses études. M. Dacier pour y conformer s'est chargé de cette raduction & de celle d'Epictere. qui "a suivie peu de temps aprés. On rouve dans ce Livre dequoi s'instruire des sentimens & des particuaritez de la vie de Pythagore, qui v sont exposez d'une maniere fort nette.

ring Traitez de Simplicius sur des sumets importans pour les mœurs & la
Religion traduits en François avec
des remarques. Paris 1715. in 12.
2. tom. Cette traduction est prémedée d'une vie fort bien faite de
met ancien Philosophe, & d'une
Préface, qui est excellente, comme
cout ce que M. Dacier a fait en ce

A. D. A- genre. Il y a une longue digression qui tend à resuter ce que M. l'Abbé Terasson a dit en saveur de l'Opera dans son ouvrage sur Homere.

13. Réponse de M. Dacier aux Critiques que l'on a inserées dans l'Europe Savante sur la traduction des Vies de Plutarque. Dans les Journaux des Savans du 25 Juin, & du 11. Juillet 1718. Les Auteurs de l'Europe Savante en rapportant dans le mois de Janvier 1718. le projet de la nouvelle Edition des Vies des Hommes Illustres de Plutarque par M. Dacier, prétendirent qu'il y avoit des personnes qui n'étoient pas contentes de l'échantillon qu'il avoit donné de sa traduction dans ce projet, & qui trouvoient plusieurs choses à redire au stile & aux notes. Ce fut pour repousser leur critique que M. Dacier fit inserer cette réponse dans le Journal des Savans; mais elle ne satisfit point les Auteurs de l'Europe Savante qui joignirent à leur mois d'Août 1718. une replique pour justifier ce qu'ils avoient avancé contre sa traduction.

des Hommes Illustres. 161 14. Vies des Hommes Illust es de A. DA-Ulutarque revûes sur les Manuscrits CIER raduites en François avec des renarques Historiques & Critiques & supplément des comparaisons, qui ent été perduës. On y a joint les têtes ue l'on a pû trouver, & une table enerale des Matieres. Paris 1721. 4°. 8. tomes. It. Amsterdam 723. in 8. 9. tomes Cet ouvrane a été reçu du public avec applauissement autant pour l'élegance & fidelité de la traduction, que pour s remarques qui l'accompagnent, : les comparaisors que l'Auteur a pplées. Ce sont ces comparaisons mi ont fait dire aux Journalisses es Savans que M. Dacier étoit & nen entré dans l'esprit & le caractere fon Auteur, & qu'il en avoit se ureusement imité l'arrangement, le eur & les expressions, que Plutarque i-même se feroit honneur en adoptant pareils Supplémens. On doute ceendant, disent les Auteurs de la Bius ces éloges la traduction de se .. Dacier fasse oublier si-rôt celle & Amiot; soit justice, soit pré-Tome 111.

DA- vention, nous trouvons dans cetve derniere toute décrepite qu'elle

"est, & même parmi une soule de "fautes & d'expressions qui ont

» vieilli certain tour original, un » nombre, une vivacité que nous

» cherchons inutilement dans la » plûpart des Livres modernes.

15. Discours prononcé à l'Academie Françoise, lorsqu'il y sut reçu d la place de M. Harlay. Paris 1695 in-4°. & dans les Recueils de l'A

cademie Françoise. 12.

16. Réponses qu'il sit en qualité de Directeur aux discours de M. Cousine en 1697. & à celui de M. de Boz en 1715. Inserées dans les Recueil de l'Academie Françoise. 12.

17. Dissertation sur l'origine d la Satyre, inserée dans le second volume des Memoires de l'Acade mie des Belles Lettres imprimé en

1717.

préaux qui les appelle très savantes, les a jointes à celles qu'il a publiées sur le même Auteur, & elle se trouvent dans toutes les Edition de ses Ocuvres.

des Hommes Illustres. 163

19. Il a aussi travaillé aux expli- A. DA; cations Historiques qui se trouvent ciere dans l'Histoire du Roy Louis XIV.

par Medailles.

Il avoit fait un commentaire sur Theocrite, & un petit Traité de la Religion, qui étoit un précis des reslexions qu'il avoit saites sur ce sujet, & qui lui avoient servi à l'éclairer, & à le retirer de l'erreur; mais ces deux Ouvrages n'ont point été imprimez.

V. Son Eloge. Journal des Sçavans. 1722. & Bibliotheque Fran-

çoile to. 1.

## LOUIS THOMASSIN.

Quit à Aix en Provence le 28. MASSIN.

Aoust 1619. de Joseph Thomassin.

Avocat General en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence. Après avoir fait ses études d'une maniere, qui sit juger savorablement de lui pour la sui
tre, il entra au mois de Septembre 1632. dans la Congregation de l'Oc-

Oij

1

L. The- ratoire, n'étant encore que dans sa MASSIN. quatorzieme année. Il y acheva les études, & enseigna ensuite les Humanitez & la Philosophie.

Il s'étoit attaché a la Philosophie de Platon, & quoiqu'il possedat à fond les sistèmes de Descartes & de Gassendi, il ne voulut adopter des opinions de ces nouveaux Philosophes, que celles qui lui paroifsoient s'accorder avec les sentimens des meilleurs Auteurs Ecclesiastiques.

Sa principale inclination le postoit à la Theologie, & il l'enseigna à Saumur. Mais peu content de la Methode seche des Scholastiques, il ne prit pour guides que l'Ecriture,

les Peres, & les Conciles.

En 1654. il vint enseigner la Theologie au Seminaire de S. Magloire & y commença des conferences sur les Peres, sur l'Histoire & sur les Conciles, qu'il continua jusqu'en 1668. sans autre interruption, que deux ou trois années de relache.

A l'occupation que lui donnoient ces conferences succes qua des Hommes Illustres? 165
loisir, qu'il sçut emploier utile-L. The ment, & dont il prosita pour don-MASSIN, ner au public ces nombreux ouvrages, dont il lui est redevable. On peut même dire que tout le reste de sa vie se passa à composer. Un trop grand travail l'épuisa ensin, & après une langueur de trois ans, il

mourut le 24. Decembre 1695. âgé de 76. ans.

Sa vie étoit extrêmement reglée & uniforme. Aprés avoir consacré à Dieu les premieres heures de la journée par des exercices de pieté, il employoit le matin quatre heures à l'étude & trois l'après midi. Il n'étudioit jamais la nuit ni immediatement après les repas, il faisoit ses prieres toujours aux mêmes heures, & nulle visite sans un pressant besoin ne dérangeoit ses exercices. Le reste de son temps se passoit ou en entretiens familiers avec ses amis sur les sciences, sur l'Histoire, ou sur la Geographie, ou enfin à cultiver quelques arbres, car il avoit un goût particulier pour l'agriculture.

Sa conversation étoit douce & agréable; penetré de la Religion, il

L. Tho- la trouvoit & la faisoit trouver par tout, son talent étoit de le faire sans contrainte; les pensées les plus édisiantes naissoient agréablement dans ses entretiens, aussi bien que sous sa plume: 1 to the factor of which it is to be

Il étoit d'une humeur si douce & f pacifique, qu'il se faisoit aimer de tout le monde. S'il s'est trompé en voulant prendre le milieu entre les differens sentimens, on ne doit l'attribuer qu'à son amour pour la paix, qui n'avoit d'autre principe, que son humilité & sa modestie. Il n'étoit point de ces sçavans, qui veulent l'emporter sur les autres, & qui meprisent ceux qui ne pensent pas comme eux. Il se contentoit de proposer son avis, & les raisons qu'il avoit de le soutenir, sans vouloir tyranniser les esprits. C'étoit sur les questions libres de la Theologie, qu'il vouloit qu'on suivit ces maximes. L'Eglise, disoit-il, toujours atrachée à ses decrets ne desaprouve point tes differentes Esoles, & leurs opinions opposées; ayons entre nous la même moderation. Il ajoûtoit que comme les hommes ont la raison en partage, O

des Hommes Illustres. 167
que d'ailleurs ils ont leur foible, il faut L. Thoprendre une partie de leur système, & MASSIN.
retrancher ce qu'il y a de défectueux de
part & d'autre, & que par-là on de-

Il étoit naturellement si timide que quand il faisoit des conferences à S. Magloire, on n'avoit pû venir à bout d'arrêter l'effroi qui le saisse soit & lui ôtoit presque la parole, qu'en mettant une espece de rideau entre ses Auditeurs & lui.

Il a laissé sa Bibliotheque, qu'il avoit ramassée pendant plus de quarante ans, à la maison de S. Magloire où il est mort; & l'on y a par reconnoissance mis son buste dans la Bibliotheque de ce Seminaire.

Catalogue de ses Ouvrages.

ralia & particularia, Tomus 1. Paris.
1667. in-4°. Quoique l'Auteur promette dans cet Ouvrage des Remarques sur les Conciles Generaux, son unique but est d'y montrer que d'appeller au Pape, est la même chose que d'appeller à un Concile general. Le P. mon prétend dans ses lettres, qu'il sit cet ouvrage par l'ordre de ses

L. Tho- Superieurs, qui voyant leur Congre-MASSIN. gation accusée d'être attachée aux

gation acculée d'être attachée aux nouveautez du temps, l'en chargerent pour se justrfier auprès du Nonce, & pour marquer leur zele envers le S. Siege. Mais les principes qu'il y établit parûrent si opposés aux maximes de l'Eglise Gallicane, qu'on défera l'ouvrage au Clergé de France, quoique le P. Senault alors General de l'Oratoire y eut fait mettre jusqu'à trente-six cartons, pour cotriger ce qui revoltoit davantage. Tous les exemplaires furent renfermez dans une chambre par ordre du Parlement, & l'Auteur ne put jamais en obtenir la délivrance, mais après samort un Pere de l'Oratoire, qui en eut la clef, ayant cru trouver une conjoncture favorable pour le faire passer, en vendit des exemplaires à un Libraire, qui les debita publiquement à Paris. M. le Procureur general en ayant été averti, sen plaignit à M. l'Archevêque de Paris, qui ordonna aux PP. de l'Oratoire de remettre le reste des exemplaires sous la clef, ce qui fut executé. Ce Livre n'avoit été gueres plus agréades Hommes Illustres. 169

ble à Rome, qu'à la France, à cause L. Thode certains principes fort opposés à MASSIN.

ceux de Bellarmin & de Baronius.

Ainsi il eut le sort ordinaire à ceux des Conciliateurs, qui ne plaisent à aucun des deux partis. Il devoit y avoir plusieurs volumes, mais les contradictions que ce premier eut à essuier, empêcherent l'Auteur d'aller plus loin.

2. Memoires sur la Grace. Louvain. 1668. in-8°. 3. vol. It. 2. Edition Paris. 1682. in-4°. La seconde édirtion a deux Mémoires de plus que la premiere; l'un sur la grace efficace Rl'autre sur la grace suffisante. Le but que le P. Thomassin s'est proposé dans ret ouvrage a été de trouver un miieu entre les sentimens des Augustiniens & des Molinistes sur la Grace, Bil a cru l'avoir trouvé en supposant que la delectation victorieuse, dont parle S. Augustin, est la grace habiwelle, c'est à-dire la charité qui réide dans le cœur des Justes, & qui es incline fortement au bien, comme a concupiscence nous porte au mal. I fait donc consister la grace essicae non dans une grace actuelle, pré-Tome III.

L. Tho- déterminante & invincible, mais MASSIN. dans un assemblage de plusieurs secours, par lesquels Dieu opere infailliblement la conversion des pecheurs, & la perséverance des Justes, qu'il a gratuitement prédestinez à sa gloire. Il admet ainsi degraces sustinantes ausquelles l'homme resiste. Le P. Simon rapporte dans ses Lettres que le P. Thomassin étoit dans sa jeunesse fort attaché aux sentimens de M. de P. R. mais que depuis qu'il eut lû les Peres Grecs, il abandonna ses premiers sentimens, & songea même à concilier les Peres Grecs avec S. Augustin; ce qu'il a taché de faire dans ces Memoires, qui ne furent bien reçûs par aucun des deux partis.

3. Ancienne & nouvelle discipline de l'Eglise touchant les Benesices & les Benesiciers. Paris. sol. 3. vol. Le 1. en 1678. le 2. en 1679. & le 3. en 1681. Item. 2. Edition, Paris. 1682. 3. vol. sol. It. 3. Edition rangée suivant l'ordre de l'Edition Latine avec ses augmentations. Paris. 1725. sol. 3. vol. L'Auteur s'est donné la peine de faire une Traduction Latine de cet

des Hommes Illustres. 171

ouvrage, qu'il a augmentée & mise L. Tho: dans un meilleur ordre, & il y en a Massin. eu deux Edititions en 3. vol. in-fol. La 1. en 1688. & la 2. en 1705. Il avoit donné aussi après la premiere édition une Table Generale ou Concorde des trois Tomes, ou des quare Parties de la discipline de l'Eglise touchant les Beneficiers, avec laquelle on pourra lire chaque matiere de suite. Paris 1681. in-4° cette Table a été jointe aux Editions suivantes. Voici le Jugement que M. d'Hericourt fait de cet ouvrage dans l'Abregé qu'il en a donné. « Plus on lit ce Traité, plus on remarque, que l'ordre que « le P. Thomassin a suivi, n'est point a naturel, qu'il a été obligé pour ce a ujet de repeter plusieurs fois les œ mêmes reflexions & les mêmes au-« oritez, qu'il a laissé un grand « nombre de questions indécises, « que ses principes ne sont point u- « isformes, qu'il s'éloigne quelque- « vois de son sujet pour traiter des « uestions étrangeres; qu'il auroit « û s'étendre davantage sur la dis-« ipline presente de l'Eglise, sur a out par rapport à la France. Fa-«

L. Tho. » gnan habile Canoniste à la verité, mais tout rempli de maximes ul-MASSIN. » tramontaines, dont il est un des » plus zelez défenseurs, est son gui-» de pour les derniers fiecles; s'il a-» voit lû les Canonistes de France, » autant que ceux d'Italie, s'il avoit » eu quelque usage du Barreau, son » ouvrage en auroit été plus utile. " Par rapport au stile, on y trouve » plus de facilité que d'élegance & » d'exactitude, les mêmes reflexions » sont répétées en differens endroits » d'une maniere diffuse; il semble » qu'il ne veuille rien laisser à penser à ses Lecteurs. Ces deffauts n'em-» pêchent pas que ce livre ne soit un » des meilleurs qu'on puisse lire, » qu'il ne contienne d'excellentes »instructions pour le gouvernement » Ecclesiastique; on peut le regarder, » comme un ample recüeil, qui met vsur chaque sujet sous les yeux des » Lecteurs, un grand nombre d'au-» toritez, qu'on ne trouveroit qu'a »près des recherches infinies.

Il a paru deux abregez de ce Livre, qui portent tous les deux le titre d'Ancienne & nouvelle discipline de l'Eglise touchant les Benefices & les L. Tho-Beneficiers, extraite de la discipline de MASSIN.

l'Eglise du P. Thomassin. Le 1. par un Prêtre de la même Congregation (c'està dire le P. Julien Loriot ) Paris 1702. in-4°. le 2. avec des observations sur les libertez de l'Eglise Gallicane & la vie de l'Auteur. Paris 1717. in-4°. Le but du P. Loriot Auteur du premier n'a été que de tirer du grand ouvrage du P. Thomassin les morceaux qui lui ont paru avoir plus de rapport à la Morale; au lieu que M. d'Hericourt, Avocat au Parlement, Auteur du second, a eu dessein d'y renfermer un extrait exact de tout ce qui est dans la discipline du P. Thomassin, soit sur la Morale, soit sur la discipline Ecclesiastique, soit sur l'Histoire de l'Eglise.

4. Dogmata Theologica. Paris. fol. 3. volum. Le second volume, qui comprend le Traité de l'Incarnation parut le premier en 1680. Quatre ans après, (en 1684) l'Auteur publia le traité de Dieu & des Attributs, qui compose le premier volume; le 3. & dernier parut en 1689. & renferme les l'rolegomenes de la Theolo-

174 Mem. pour servir à l'Histoire L. Tho-gie, qui sont suivis des Traitez de MASSIN. la Trinité & de la Grace.

5. La Methode d'étudier & d'enseigner chretiennement & solidement les Poëtes, par rapport aux Lettres divines & aux Ecritures-Saintes. Paris. in-8°. 3 vol. Le premier en 1681. le 2. & le 3. en 1682.

6. La Methode d'étudier & d'enseigner chrétiennement la Philosophie.

Paris. 1685. in-8°.

7. La Methode d'étudier & d'enseigner chretiennement la Grammaire & les Langues par rapport à l'Ecriture-Sainte & à la Langue Hebraïque, avec cinq Glossaires. Le 1. de la Langue Runique ou ancienne Danoise; le 2. de la Langue Malaye, qui est la Langue des Sçavans de l'Orient; le 3. de la Saxone; d'où sont sorties les Langues de l'Europe vers le Nord; le 4. de la Langue Grecque; le 5. de la Langue Latine. Paris 1690. in-8°. 2. vol.

8. La Methode d'étudier & d'enfeigner chretiennement les Historiens Profanes. Paris 1694. 2. vol. in-8°. M. Huet dans l'Histoire de sa vie, prétend que le P. Thomassin auroit mieux fait s'il se sur borné à écrire

des Hommes Illustres. 175 sur la discipline Ecclesiastique, qui L. Thoétoit son fort, que de travailler sur MASSIN. les Belles-Lettres, dont il n'avoit qu'une legere teinture. On peut aussi appliquer à toutes ses Methodes ce que M l'Abbé Langlet dit de celleci, dans la Préface de son livre sur l'Histoire. » Il n'y a dans cet Ouvrage aucune regle préparatoire à la le- « cture de l'Histoire, mais beaucoup à de réflexious Morales sur les lectu-« res déja faites; aussi n'a-t-il pas été « du goût de tout le monde. En effet « le P. Thomassin, qui avoit étudié « dans les Peres de l'Église les dogmes « de la Religion & l'ancienne disci- « pline, n'étoit pas propre, au sen- « timent de quelques personnes à tra- « vailler de système. C'étoit, à ce « qu'ils croient un homme de passa- « ges, & non de raisonnement, qui « copioit par lui-même & reflechis- « soit par autrui. Cependant sa me- « thode, quoique longue & ennuyeu- a se, a ses avantages. Elle fait con-« noître les reflexions, qu'on doit « faire après la lecture de chaque fait « historique, & nous apprend à fai- « re usage de tout, pour former no-P iiij

176 Mem. pour servir à l'Histoire L. Tho-, tre esprit, & pour regler nos MASSIN. » mœurs.

9. Traitez historiques & dogmatiques sur divers points de la discipline de l'Eglise & de la Morale Chretienne.

Traité des Jeunes de l'Eglise divisé

en 6 .parties. Paris 1680. in-8°.

Traité des Fêtes de l'Eglise, divisé

en 3. parties. Paris 1683. in-8°.

Traité de l'Office Divin pour les Ecclesiastiques & les Laïques. Paris 1686. in-8°.

Traité de la Verité & du Mensonge, des Juremens & des Parjures.

Paris 1693. in-8°.

Traité de l'Unité de l'Eglise & des moyens que les Princes Chretiens ont employez, pour y faire rentrer ceux qui en étoient séparez. Paris 1686. in-8°.

Traité de l'Aumône & du bon usage des Biens temporels, tant pour les Laiques, que pour les Ecclesiastiques. Pa-

ris 1695. in-8°.

Traité du Négoce & de l'usure. Paris 1697. in-8°. Ce Traité à été publié après la mort de l'Auteur par le P. Bordes Prêtre de l'Oratoire. Ils sont tous remplis de recherches curieuses. des Hommes Illustres. 177

10. Glossarium Universale Hebrai- L. Thocum, quo ad Hebraica lingua fontes, MASSIN. lingua & diaiecti pene omnes revocantur. Parisiis, ex Typog. Regia. 1697. fol. Le but du P. Thomassin dans cet ouvrage est de montrer que les mots hebreux sont des racines d'où sont nez les mots de la plûpart des Langues, & par consequent que le texte Hebreu de la Bible est comme le centre de toute l'érudition répanduë dans tous les livres de quelque Langue que ce soit. Il étoit si prévenu pour ce système, qu'il s'appliqua entierement sur la fin de sa vie à finir cet ouvrage, qui l'épuisa entierement, & qu'il ne put mettre au jour; ce fûrent le P. Bordes Prêtre de l'Oratoire & M. Barat qui en prirent le soin après sa mort. Mais le P. Thomassin n'étoit pas assez habile dans les langues Orientales, & son système étoit trop peu vrai-semble, pour qu'il put réissir dans son entreprise, la plupart de ses étymologies sont forcées & peu naturelles.

11. Traité Dogmatique & Historique des Edits & des autres moyens spirituels & temporels, dont on s'est servi I 78 Mem. pour servir à l'Histoire
L. Tho-dans tous les temps, pour rétablir &
MASSIN. pour maintenir l'unité de l'Eglise Ca-

tholique, avec un supplément (par le P. Bordes) Paris. 1703. in- 40. 3. tomes. Cet ouvrage avoit déja paru en partie sous le titre de Traité de l'Unité de l'Eglise; mais l'Auteur ne l'ayant pas trouvé assez complet, s'appliqua depuis à l'augmenter. Comme il est mort sans y avoir mis la derniere main, le P. Bordes, qu'il avoit fait le depositaire de sespapiers, s'est donné la peine de les mettre en ordre, & d'ajouter aux deux parties, que le P. Thomassin avoit laissées, un supplement qui fait plus du tiers de l'Ouvrage, & qui en est la partie la plus curieuse & la plus interessante; puisqu'il s'agit de ce qui s'est passé en France par rapport à la Religion sous les huit derniers regnes.

12. Jugement du P. Thomassin sur la dissertation de JeanD. Mabillon, de Azymo ac Fermentato, inseré dans le tome 1. des Oeuvres Posthumes de

D. J. Mabillon.

Le Manuscrit le plus considerable qu'il ait laissé est celui qui a pour ti-

des Hommes Illustres. 179

des tables tres-amples & des notes mar-MASSIN.

ginales, trois vol. in-fol.

V. Son Eloge. Journ. des Savans du 2. Mars 1696. par le P. le Brun de l'Oratoire. Les Hommes Illustres de M. Perrault tom. 1. A la tête du Glossaire universel par le P. Bordes. A la tête de la derniere édition de la discipline de l'Eglise par le P. Bougerel, de l'Oratoire.

## GUILLAUME-ERNEST, Tentzelius.

Juillet 1659. à Arnstad, petite vil-LIUS.

Juillet 1659. à Arnstad, petite vil-LIUS.

Je de Thuringe, où son Pere facques

Tentzelius étoit Ministre. Après qu'il

meut fini ses études dans sa Patrie, on

l'envoia à l'âge de dix-huit ans à Wit
temberg, où il étudia la Philosophie,

les Langues Orientales, & l'Histoire

tant Ecclesiastique que Profane.

Son pere mourur en 1685, lui laislant fort peu de bien, mais avec la latisfaction de voir que les soins qu'il-

G. E. s'étoit donnez, & les dépenses qu'il Tentze-avoit faites pour son instruction & lius: son éducation n'avoient point été inutiles.

Guillaume-Ernest Tentzelius fut d'abord appellé à Gotha pour regenter dans le College de cette Ville; ce fut dans ce poste qu'il commença à prendre du goût pour l'étude des Medailles, & à s'y donner avec application. Les progrès qu'il y sit lui meriterent la Charge d'Historien de la branche Ernestine de la Maison de Saxe.

En 1702. il alla à Dresde où il sut honoré de la Charge de Conseiller & d'Historien du Roy de Pologne, Electeur de Saxe. Mais il ne put se soûtenir long-temps à la Cour, où il eut bien des chagrins à essuyer. Le peu d'usage qu'il avoit du monde a pû les lui procurer; car c'étoit un homme livré entierement aux Livres & à l'étude, & dont toute l'occupation étoit de visiter les Bibliotheques. Il n'a jamais voulu se marier, & quoiqu'assez mal à son aise, il a vêcu content de son sort, se consolant avec les Muses des disgra-

des Hommes Illustres. 181

monde. Il est mort le 24. Noveme TENTZBore 1707. dans sa quarante-neuvié-1105.

Catalogue de ses Ouvrages.

I. Comparatio Historica inter facorum Episcopum Nisibensem, & Jacorum Tentzelium, superintendentem Arnstadiensem. 1686. in 4°. Jacques Tentzelius qu'il compare dans ce petit Ouvrage à S. Jacques de Niibe est son Pere.

2. Tres Diatribe de Corban. Vicemb. 1678. in 4°. C'est une These qu'il soûtint, sous Jean-Frederic Meinhard, qui en est le veritable Auceur.

3. Demedio prascientia divina cira futura contingentia. Vitemberga 679. in 4°. C'est une These que Tentzelius a composé lui même aussi vien que les suivantes.

4. De Proseuchis Judaorum. Vi-

emb. 1683. in 4°.

5. De Prosenchis Samaritanorum.

Vitemb. 1682. in 4°.

6. De Phænice. Vitemb. 1682. in Cette dissertation est contre M. Fell Evêque d'Oxford, & tendà

G. E. montrer qu'il ne s'agit point de Phœ-Tentze. nix dans le Livre de Job Chapitre Lius. XXIX. v. 18. elle a été inserée dans le recueil de ses dissertations choises avec des augmentations.

7. De A sophtegmate Ignatii, A-mor meus crucifixusest. Vitemb. 1683. in 4°. Inferée dans le recueil de ses

dissertations.

8. De Duplici Baptismo Constantini Magni. Vitemberga. 1683. in 40. L'Auteur y traite de Fable le Baptême de Constantin par S. Silvestre. Inserée dans le recueil de ses dissertations.

9. De Symbolo Apostolico. Vitemb. 1683. in 4°. L'Auteur ôte aux Apôtres le Symbole qui leur est ordinairement attribué. Sa dissertation est inserée dans le recueil déja cité avec plusieurs augmentations.

10. De Polycarpo Episcopo & Martyre Smyrnensi. Vitemberge 1684. in 4°. Inserée dans le recueil de ses

dissertations.

Vitemb. 1684. in 4°. Inserée dans le même recueil.

12. De Ephremo Syro. Vitemb. 1684.

des Hommes Illustres. 183

in 4°. Inserée dans le même recueil. G. E. 13. De Hymno, Te Deum Laudamus. TENTZE: Arnstadii. 1685. in 4°. L'Auteur Lius.

fait voir que cette Hymne n'est point de S. Ambroise ni de S. Augustin, quoiqu'elle soit plus ancien-

ne que le VII. Siècle.

14. De Disciplina Areani. Vitemberga 1683. in 4°. On entend par la Discipline du secret, une certaine coûtume observée par les Chrétiens, de cacher aux Payens & aux Catéchumenes certains Dogmes & certaines pratiques de la Religion Chrétienne, de peur de les exposer à leur raillerie & à leur prophanation. Emmanuel a Schlestrate dans un livre publié en 1678. sous le titre d'Antiquitas illustrata circaConciliaGeneralia, &c. avoit soutenu cette Discipline du secret, prétendant qu'elle avoit eu Jesus-Christ pour Auteur, & qu'elle avoit été constamment obsservée depuis le commencement du Christianisme, jusqu'au milieu du VI. Siécle, sur-tout à l'égard du Mystere de l'Eucharistie. M. Tentze-Vius composa cette dissertation pour soûtenir le sentiment contraire, EmG. E. manuel à Schelstrate lui répondit, & TENTZE-Tentzelius lui repliqua par l'Ouvrage suivant.

15. Epistola ad amicum, qua Responsio ad Cl. V. Emanuelis à Schelstrate Dissertationem Apologeticam de disciplina arcani summatim contine-

tur. Gothe 1687. in 4°.

16. Exercitationes selecta in duas partes distributæ; quarum priori præter Symbolum Apostolicum, Clementis Romani, Ignatii, Polycarpi, Justini Martyris, Athenagora, Theophili Antiocheni, Tatiani, Hermia, Jacobi Nisibensis, & Ephremi syri scripta expenduntur, plerorumque vità pramissa; tum Constantini Magni Baptismus, Natalitia Episcoporum, Hymnusque Te Deum laudamus, illustrantur. Posterori Disciplina Arcani in aprieum producitur, aliaque Antiquitatis Ecclesiastica capita explicantur. Lipsia. 1692. in 4°. La plûpart des dissertations contenues dans ce Volume sont les mêmes que celles dont il a été parlé ci-dessus, M. Tenezelius les a seulement revues, & y a ajouté plusieurs choses. Cet Auteur y fait paroître partout une grande

grande Lecture. Il ne traite gueres G. E. de sujet sans l'épuiser, en examinant Tentze toutes les difficultez qu'il renferme, lius. sur lesquelles il ne manque point de prapporter les opinions des Sçavans

rapporter les opinions des Sçavans de toutes les Communions, & de de de le cours paroles. C'est le jugement qu'en porte M. Le Clerc dans sa Bibliotheque u.

niverselle. (Tom. 25. pag. 26.)

Vitemberge 1685. in 4°. Cette disseration est fort sçavante, au jugement de M. Bayle, & le Journal des Savans (du 2. Septemb. 1686.) assure que les observations qu'elle contient ant sur la division de la Bible en Chapitres & en Versets, que sur les Bibles des Sectes Orientales, & sur la Coûtume de lire l'Ecriture dans es Eglises, qui fait le sujet princital du Livre, marquent beaucoup l'érudition, & peuvent passer pour ingulieres.

18. Judicia Eruditorum de Symolo Athanasiano studiose collecta & oter se collata. Francos. & Lipsia.

187. in 12.

19. Animadversiones in Casimiri Ou-Tome III.

G. F. dini Supplementum de Scriptoribus Ec-TENTZE- clesiasticis 1688. in 12. Le Livre d'Oudin avoit besoin de ces corrections, qui sont savantes.

20. En 1687. Tentzelius sit l'Ozraison Funebre d'Adam Tribbechovius, qui a été imprimée avec d'au-

tres pieces semblables.

21. Epistola de Seleto Elephantino Tonna nuper effosso, ad V. C. Antonium Magliabechium. Gotha 1696 in 12. It fenæ 1696. in 12. (en Latin & en Allemand) Des Ouvriers qui créusoient sur une Colline de Turinge proche d'un Bourg, nommé Tonne, ayant trouvé des ossemens d'une grandeur prodigieuse, les Savans qui les virent se partagerent en deux opinions.. Les uns ne douterent point que ce ne fût un Elephant, qui avoit été autrefois enterré en ce lieu; d'autres crurent que c'étoit un Mineral formé en terre, avec la figure d'os d'animal. Tentzelius écrivit cette Lettre pour se ûtenir le premier sentiment, qu'il sut obligé de defendre contre ceux qui l'atta querent, dans sa Bibliotheque cu

G. E.

rieuse & dans ses entretiens. 22. Monatliche Unterredungen, TENTZE-&c. Entretiens de chaque mois entre LIUS. quelques bons amis sur plusieurs sortes de Livres, & d'autres choses remarquables, presentés aux amateurs des Sciences, pour leur servir d'amusement & d'occupation, par A. B. (en Allemand ) Lipsik in 8°. M. Tentzelius n'a point voulu mettre son nom à ce Journal pour n'être point obligé à se desendre continuellement contre ceux qui seroient choquez de ce qu'il auroit dit de leurs Ouvrages, & à cause de certaines pieces qu'il y a inserrées. Car il ne s'y est pas seulement proposé de parler des Livres, il y a ajoûté aussi des dissertations entieres, des Lettres des Savans, des éloges dés personnes illustres par leur science, des nouvelles litteraires. Ce Journal qui a été fort goûté

curieux & l'a traduit en Flamand. 23. Curieuse Biblothec. &c. Bibliotheque curiense ou continuation des enrretiens de chaque mois, &c. (en Al-

a duré dix ans; il a commencé en 1689. & a fini en 1698. M. Simon de Vries en a extrait ce qu'il y a de plus

G. E. lemand) Lipsic & Francsort in 80;
TENTZE- Ce Journal n'est point en forme
d'entretiens, comme celui dont il est
la suite. Il est disposé comme tous
les autres; du reste on y trouve, de
même que dans le précedent, des
dissertations, & des observations,
mais il n'est ni si curieux, ni si estimé.
Il a commencé en 1704. & a fini en

vingt ans au Journal de Lipsik, auquel il a fourni plusieurs extraits.

25. Il a inseré plusieurs dissertations curieuses dans les observations litteraires imprimées à Hall, en Latin, & dans un recueil Allemand, intitulé: Paquets de Lettres interceptees.

26. Discours sur 'invention de l'Imprimérie en Allemagne. en Allemand) Gotha. 17 o. in 12. Tentzel en attribue l'invention à Guttemberg.

Marguerite d'Autriche, Electrice de Saxe, determiné par des preuves certaines contre l'erreur commune, (en Allemand) Gotha 1700 in 12. Marguerite qui fait le sujet de ce petit

des Hommes Illustres. 189
Ouvrage, étoit fille d' Ernest Duc G. E. d'Autriche, & sœur l'Empereur Fre-TENTZEderic III. elle épousa Frederic II. dit Lius.
le Pacifique Flecteur de S.

le Pacifique Electeur de Saxe, & c'est d'eux que la maison de Saxe tire son origine. Tentzel fixe la mort de Marguerite au 12. Février 1486.

28. Casparis Sagittarii Historici Saxonici Historia Gethana plenior, ex optimis quibusque editis seriptoribus ut & M SS. documentis cum side & industria concinnata. Opus ab ipso autore magna ex parte confectum. Reliqua ex ejus schedis congessit W. E. Tentzelius. Jena 1700. in 4°. Tentzel ayant été chargé de continuer cet Ouvrage que Sagittarius n'avoit pu finir, ne se contenta pas de mettre la dernière main à ce qui étoit déja sait, il y ajoûta encore deux supplemens.

29. Supplementum H. storiæ Gothanæ primum, Conradi Mutiani Rusi,
Canonici quondam Gothani, ac inter
primos litterarim restauratores Celeber.
rimi, Epistolas plerumque ineditas,
carmina. & elogia complectens. Jenæ
1701. in 4°.

30. Supplementum Historia Gotha-

Tentze-statu ab origine usque ud nostra tempotius. ra multis diplomatibus figurisque aneis distinctum, nec pauca conferens ad totius Germania, Thuringia presertim, Misniaque omnigenam Historiam illustrandam. Jena 1701 in 4°. Ces deux supplemens renferment plusieurs

observations fort curieuses.

31. Typus Genealogia Beichlingica plenioris ex Chartis authenticis des umptus. Jena 1702. in 4°. Cet Ouvrage est interessant pour peu de personnes.

32, Trois Recueils de Medailles (en Allemand) le premier sur les dedicaces d'Eglise & autres ceremonies semblables. Le second, sur les Electrices & les Duchesses de Saxe. Le troissème sur la naissance des Princes & Princesses de la Maison de Saxe. Xe. Jene 1697. fol. L'Auteur ayant dessein de donner une Histoire Metallique de la Maison de Saxe, a crû devoir essayer le goût du public par ces recüeils ausquels il en a fait succeder quelques autres dans la suite.

33. Medailles jur la Naissance & le Batème des Princes de Saxe sen Alle-

des Hommes Illustres. 191
mand ] fene 1699 fol. Medailles sur G. Ella paix & la guerre. [en Allemand] TENTZE;

Jene 1699. fol. Medailles sur les hom-Lius.

mages faits aux Princes de Saxe [en
Allemand] fene 1699. fol. Medailles
sur les ordres de Chevalerie [en Alle-

mand] Jene 1699. fol. Medailles sur les morts & les funerailles [en Alle-

mand ] Jene 1699. in fol.

34. Saxonia Numismatica, sive Nummophylacium Numismatum Menmonicorum & Iconicorum, à Ser. Electoribus Ducibusque Saxonia Linea Albertina cudi jussorum. Pars I. Francofurti & Lipsie 1705. in 40. [ en Allemand & en Latin Cette premiere partie de l'Histoire metallique de la branche Albertine de la Maison de Saxe, par laquelle l'Auteur a commencé, quoiqu'elle soit la cadette, parce qu'elle est maintenant en possession de l'Electorat, commence à Albert le Courageux, qui l'a commencée, & qui est mort en 1550. & finit à Auguste Electeur de Saxe mort en 1586 Pars 2. 1705. in 40. Cette partie commence à Christian I. Electeur de Saxe en 1586. & finit à Jean George I. mort en 1656. Pars 3. 1705 in 4°. cette partie commence TENTZE- & finit au temps où elle a été composée. On y a ajoûté depuis une quatriéme partie. Cette Histoire Metallique est faite sur le modele de Bizot,
& contient plusieurs choses curieuses
sur les Electeurs de Saxe.

35. Saxonia Numismatica Linea Ernestina. Francofurii & Lipsia, in 4. 1705. [en Allemand & en Latin] Pars 1. Elle commence à Emest chef de la Branche aînée de Saxe, Electeur en 1464, après la mort de Frederic II son pere, & finit à Jean Frederic, dernier Electeur de cette branche, que Charles-Quint dépouilla de son Electorat en 1547. & qui mourut en 1554. Pars 2. Elle contient la branche de Saxe-Cobourg éteinte en 1633. & celle de Saxe - Altembourg finie en 1672, qui sortent toutes les deux de la branche Ernestine. Pars 3. celle-ci traite des branches de Saxe-Vveimar & de Saxe Eisenac. On y a ajoûté depuis une quatriéme partie, pour achever ce que Tentzelius s'étoit proposé, & qu'il n'a pas pû finir; elle traite de la branche de Saxe-Gotha, qui est aussi Ernéstine; comme

des Hommes Illustres.

193

La quatriéme partie de l'Histoire Me-G. E. tallique de la branche Albertine, Tentze-traite de celles de Saxe-Weisenselds Lius.

de Saxe-Mersbourg, & de Saxe-zeist, qui lui appartiennent, dont la mort avoit empêché Tentzelius de parler suivant son projet. On a a-joûté à ce curieux Ouvrage des tables de matieres fort utiles, qui ont

36. Vindicie pro Hermanni Conringii censura Diplomatis statitii cœnobii Lindaviensis. Lindavia 1700. fol. Tentzelius n'a pas voulu mettre son nom à cet Ouvrage dont il est cependant l'auteur, & dans la composition duquel il sut aidé par Tho-

mas Vvelz Syndic de Lindavv.

été imprimées en 1713.

37. Supplementa Reliqua Historia Gothana ab anno 1440. ad annum 1700. Cum prafatione Ern. Salomonis Cypriani. Jena 1716. in 4°. Ce volume contient une partie du 2. supplément & le 3. & 4. que Tentzelius n'avoit pas eu le temps de donner lui-même au public. M. Cyprien a 2joûté ce qui y manquoit.

38. Histoire des Commencemens & des progrès de la Réformation de Luther.

Tome III. R

G. E. [ en Allemand ] Lipsic 1718. in 8°. TENTZE- Tentzelius avoit dessein de faire une Histoire complete de cette refor ma-LIUS. tion; mais ses occupations l'en ayant empêché il s'est contenté d'en donner un abregé, M. Cyprien qui l'a donné au public y a ajoûté ce qui y

manquoit.

39. Annotationes ad Hieronimi Librum de scriptoribus Ecclesiasticis. Ces remarques qui sont curieuses, mais qui ne vont point au-delà du 14. chapitre du catalogue de S. Jerôme, ont été ajoûtées à l'édition du Livre de Gennade des Ecrivains Ecclesiastiques que M. Cyprien a donné à Jene en 1703. in 4°.

40. Lettre sur la Chronologie des Samaritains, inserée dans le 12. tome de la Bibliotheque Universelle de M.

le Clerc.

V. Son Eloge par Adolphe Clarmund, inseré dans la recueil des vies des Sçavans de Chrét. Henrici.



## GODEFROY HERMANT.

ODEFROY Hermant nâquit à C. HER-Beauvais le 6. Février 1617. MANT. d'une famille mediocrement pourvûë des avantages de la fortune, mais fort honnête & remplie d'exemples de probité. Son pere originaire de Bucamps village du Diocese y exerçoit la Chirurgie, & mourut à l'âge de 38. ans le 26. Aoust 1622. Il avoit eu pour grand oncle Jean Her. mant Docteur en Theologie, Penitencier del'EgliseMetropolitainedeSens, où le Cardinal de Pellevé, voulant profiter de sa capacité & de ses services l'avoit emmené, quand il fut fait Archevêque de cette Ville.

Sa mere étoit fille de Lucien Leu!lier Procureur de Beauvais, qui se chargea de l'éducation du jeune Hermant, après la mort de son pere. Il avoit un fils aîné, que l'âge joint à la sagesse & à l'affection mettoit déja en état de prendre la direction du petit Godefroy son neveu. Ce fils toit Toussaint Leullier, qui s'est renG. HER- du depuis l'un des plus celebres Avo-MANT. cats de la Province, & qui est mort Lieutenant Civil de Beauvais.

Godes roy Hermant commença ses études dans le College de cette ville, & vint à Paris les achever en 1630. après avoir reçû la tonsure de son Evêque. Il sit sa Philosophie à Navarre, & sa Theologie, partie en Sorvarre, & sa Theologie, partie en Sorvarre,

bonne, partie à Navarre.

Ses études achevées, il retourna à Beauvais en 1636. & comme il n'a-voit que 19. ans, & qu'il ne pouvoit être reçû Bachelier avant sa 22. an inée, selon les statuts de l'Université, il y regenta un an la seconde & deux

ans la Rhetorique.

Augustin Potier son Evêque, qui l'aimoit le tira du College en 1639, pour le mettre auprès de M. d'Ocquerre son Neveu. Cet emploi ne lui ôtant point la liberté de retourner aux écoles de Sorbonne, il se mit en état d'être recû Docteur, mais comme il vouloit être de la Maison & Societé de Sorbonne, il enseigna la Philosophie au College de Beauvais, en 1641, il sut reçû Bachelier, & l'année suivante il eut en vertu de ses

des Hommes Illustres: 197 grades un Canonicat de l'Eglise Ca-G. Herthedrale de Beauvais. En 1644, il sut MANT.

fait Prieur de Sorbonne; en 1646. il fut élû Recteur de l'Université, diagnité qu'il conserva malgré lui pendant 18. mois; enfin en 1650. il reçue l'Ordre de la Prêtrise & le Bonnet de Dosteur.

Le dernier sejour que M. Hermant avoit fait à Paris lui avoit inspiré pour cette Ville autant d'aversion, qu'il avoit témoigné autrefois d'inclination pour elle, lorsqu'il la regardoit, comme l'azyle des Sciences & la retraite la plus commode pour ceux qui les recherchent. Le triste état où il l'avoit vûë pendant les Guerres Civiles, & les troubles qui s'étoient élevez depuis quelques années dans la Faculté de Théologie lui firent former le dessein de se retirer dans sa patrie; il offrit pour cela ses services à M. de Buzanval, dès qu'il eut été sacré Evêque de Beauvais à la place de M. Petier mort en 1650. & ce Prélat les accepta avec beaucoup de satisfaction, il l'attacha entierement au service de son Diocese, & l'obligea à le suivre rous les ans

198 Mem. pour servir à l'Histoire

6. Her-dans ses visites pastorales pour instruire par ses predications les Peuples & les Pasteurs, ce qui l'occupa pendant plus de 25. ans; c'est-à-dire,

jusqu'à la mort du Prelat.

donné du dégoût pour cette Ville, ceux qu'il eut le chagrin de voir regner dans l'Eglise de Beauvais lui en inspirerent pour le commerce des hommes, & il se détermina à ne plus frequenter que son Eglise & son Cabinet; c'est à cette resolution que nous sommes redevables de tant d'écrits qui sont sortis de sa plume.

En 1690. il fit un voyage à Paris pour y voir ses anciens amis; mais comme il passoit devant l'Hôtel de S. Paul le 11. Juillet, il tomba mort sur un ami qui l'accompagnoit, sans avoir donné le moindre signe de douleur. Il étoit alors dans sa 74. an-

née.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Il travailla dès l'âge de 23. ans conjointement avec M. Le fay & plusieurs autres Savans à l'édition de la grande Bible Polyglotte de Vitré. qui parut en 10. vol. in fol. en 1645.

des Hommes Illustres. 199

Il revoyoit particulierement le Tex-G. Here te Grec, & M. Le Jay n'oublia pas MANT.

dans le témoignage de reconnoissance, qu'il en voulut rendre au public, de l'avertir, que l'âge de M. Hermant étoit infiniment au dessous de sa profonde litterature, & qu'il étoit également versé dans les connoissan-

ces sacrées & profanes.

2. Observations importantes sur la Requête presentée au Conseil du Roy par les fesuites, tendant à l'usurpation des Privileges de l'Université de Paris. Paris in 8°. 1643. & 1644. Les Jesuites avoient presenté une Requête au Roi & au Conseil le 11. Mars 1643. par laquelle ils demandoient à être reçus dans l'Université. M. Hermant fut chargé derépondre à cette Requête; ce qu'il ne fit qu'après s'en être défendu long-temps. Il joignit à ces observations un ample discours, qu'il divisa en trois parties. Ces deux Ouvrages, quoique chargez d'érudition & de raisonnemens, ne lui couterent gueres que huit jours, & on les vit ensemble sortir de la presse sous le titre commun d'Apologie pour l'Université de Paris contre le discours

G. HER-d'un fesuite, par une personne affec-MANT. tionnée au bien public. Paris in 8°. 3643. 1644.

3. Veritez Academiques, ou refutation des prejugez populaires, dont se servent les Jesuites contre l'Université de Paris. Paris 1643. in 8°. M. Hermant eut soin de supprimer dans cet ouvrage son nom comme dans le premier, parceque n'ayant rien à démêler en particulier avec les Jesuites, il ne prétendoit pas s'attribuer de qu'il no faisoit qu'au nom de l'Université, dont il sembloit n'être que le Sécretaire. Il appelloit Verités Academiques, l'examen qu'il faisoit dans cet Ouvrage de la maniere dont les Jesuites enseignoient les Arts, les Sciences, & la Théologie; il y portoit même ses reslexions plus loin que son sujer ne le demandoit, puis qu'elles s'étendoient aussi sur leur maniere de prêcher, de diriger, & d'écrire.

4. Seconde Apologie pour l'Université de Paris, imprimée par le Mandemant du Recteur contre le Livre fait par les fesuites pour réponse à la premiere Apologie, in 8°, 1643. & 1644. des Hommes Illustres: 203

M. Hermant fit cet Ouvrage pour G. HERT tépondre à celui du P. Jacques de la MANT, Haye Jesuite, qui a pour titre: Réponse au Livre intitulé: Apologie pour l'Université, Paris. Sonnius 1643. in

5. Troissème Apologie, ou réponse de l'Université de Paris à l'Apologie pour les Jesuites mise au jour sous le nom du P. Caussin, imprimée par l'ordre de l'Université, pour servir au Jugement des trois Requêtes. Paris

1644. in 4°.

6. Apologie pour M. Arnauld Docteur de Sorbonne, contre un libelle publié par les fesuites intitulé: Remarques judicieuses sur le Livre de la frequente communion, in 4°. 1644. Italé 1648. Le livre des Remarques judicieuses, &c. avoit été composé par un Prêtre Parisien, nommé François Renard, qui mourut le 14. Janvier 1653.

7. Réponse aux moyens d'oppositions que les fesuites ont sait signifier aux Prieur, Docteurs & Bacheliers de la Maison de Sorbonne le Lundi 24. Decembre 1646, pour empêcher la clôture de la Rue des Poirées, 1647 in 40.

202 Méms pour servir à l'Histoire

MANT.

G. Her. Au mois de Juillet 1646. les Prieur Docteurs & Bacheliers de la maison de Sorbonne avoient obtenu des Lettres Patentes portant permission de fermer une petite rue, appellée des Poirées, qui aboutissant à la rue S. Jacques vis-à-vis le College de Clermont passoit le long de la nouvelle Eglise de Sorbonne, & alloit rendreà la rue de la Harpe près du College de Cluny: il ne s'agissoit que de faire verifier ces Lettres au Parlement; mais les Jesuites s'opposerent à cette verification, qui fut faite cependant ; la clôture que l'on demandoit fut executée, & l'on fit faire un angle à la petite rue des Poirées, pour lui donner une issue dans celle des Cordiers. M. Hermant qui étoit ordinairement choisi pour plaider les causes de l'Université, le fit encore en deux autres occasions plus importantes, où il fut obligé de porter la parole au Conseil, l'une contre les Partisans, qui vouloient enlever les Messageries à l'Université, l'autre contre les Moines de l'Abbaye de S. Germain des Prez, qui vouloient ôter à la mêmê Unides Hommes Illustres. 203
versité la Seigneurie du Pré-aux-G. Herz
Clercs. Il gagna son Procès contre MANT.
les uns & les autres, & l'Université pour lui en témoigner sa reconnoissance lui sit present d'une bour;

se de quatre mille francs.

8. Défense des Disciples de S. Augustin contre un Sermon du P. Bernage Jesuite, prêché dans l'Eglise de S.
Louis, le Dimanche 28. Août 1650.
Paris 1650. in-4°. Quelques personnes prétendent que cet ouvrage est
de l'Abbé de Lalane, mais le consentement du plus grand nombre;
& la conformité du stile l'ont sait
adjuger à M. Hermant avec assez de
sondement.

9. Défense de la Pieté & de la Foi de la sainte Eglise Catholique, Aposto-lique & Romaine, contre les impietez. É blasphemes de Jean Labadie Apostat, par le sieur de Saint Julien Docteur en Théologie. Paris 1651. in-4°. M. Hermant emprunta un autre nom que le sien pour publier cet ouvrage, parcequ'on lui refusa lePrivilege du Roy. Il y combat ce que Labadie avoit avancé, qu'ayant été bon Disciple de S. Augustin, sur-tout de-

G. HER-puis qu'il étoit sorti des Jesuites, il n'avoit point changé de sentiment en se faisant Calviniste, comme s'il avoit trouvé tout S. Augustin dans Calvin.

10. Frans Calvinistarum retecta, sive Catechismus de Gratia ab hareticis Samuelis Maresii corruptelisvindicatus, Theologicis aliquot Epistolis Hieronimi ab Angelo forti Doct. Theol. ad Jacobum de Sainte-Beuve. Paris. 1652. in- 4°. Samuel Desmarets, Professour de Groningue en Frise ayant traduit en Latin un Catéchisme sur la Grace qui avoit paru à Paris en 1650. & l'ayant fait imprimer l'aunée suivante avec une Préface & des Remarques, où il faisoit entendre que M. Arnaud & ses amis avosent expliqué les matieres de la Grace d'une maniere peu éloignée de celle des Protestans; M. Hermant crût devoir les défendre; ce qu'il fit dans cet ouvrage.

11. Discours Chrétien sur l'établissement du Bureau des pauvres de Beauvais. Paris 1653. in 8°. It. Rouen 1676. avec les titres de l'érection &

autres pieces.

des Hommes Illustres. 205

12. Traité de la Providence compo-G. HERse par S. Jean Chrisostome pendant son MANT. exil, pour ceux qui avoient été scandatisez des afflictions de l'Eglise, traduit par A. D. P. V. Paris 1658, in-12. M. Hermant sit cette traduction pour se consoler des brouilleries qu'il voyoit regner dans son Chapitre. Après qu'elle cût été égarée pendant plus de deux ans parmi les papiers d'un de ses amis, elle tomba entre les mains d'un autre ami qui la fit imprimer en son absence & sans sa parricipation, parcequ'il y avoit à craindre qu'il ne s'opposat à cette publication, & que sous prétexte de revoir son ouvrage il ne le supprimât. Mais on lui sit voir les seuilles limprimées avant que de publier le llivre, & il ne pût faire autre chose que de le laisser paroître avec une Préface de sa composition. Le titre que S. Chrisostome avoit donné à ce Traité, Ad eos qui scandalizati sunt, me marquoit rien autre choie qu'un traité pour ceux qui se scandalisent, qui étoit ensuite d'un autre traité du même Saint, fait pour prouver, que personne n'est offensé que par soiG. Her-même, quod nemo laditur nisi à se ip-

qu'ils soient imprimez dans des Volumes differens. Mais M. Hermann voyant que le titre de S. Jean Chrisostome ne suffisoit pas pour faire comprendre la matiere du Livre, voulut donner à sa traduction celui de la Providence, parceque c'est le principal sujet du livre, & l'unique but que le Saint s'y étoit proposé.

13. Factum pour les Curez de Rouen contre l'Apologie des Casuistes. Colo-

gne 1658. in-4°. & in-12.

14. Requête de 300 Curez du Diocese de Beauvais presentée à leur Evêque contre l'Apologie des Casuistes, avec la Lettre Pastorale & l'Ordonnance de ce Prélat. 1658. in-4°. & in-12.

15. La vie de S. Jean Chrisostome fous le nom du sieur Menart, Paris 1664. in-4°. It. Paris 1665. in-8°.

2. tom. It. Lyon 1683. in-8°. 2. tom

che d'Alexandrie. Paris 1671. in-4°. 2. tom. It. deux vol. in-8°.

17. La vie de S. Basile & de S. Gregoire de Nazianze. Paris 1674. in-49. 2. tom. des Hommes Illustres. 207

18. La vie de S. Ambroise Arche-G. HERe vêque de Milan. Paris 1678. in-4°. La MANT, methode de l'Auteur est la même dans toutes ces Vies, dont on trouve le stile trop distus, & où les faits

sont noyez dans les réflexions.

19. La Conduite Canonique de l'Église pour la reception des filles dans les
Monasteres, par Messire Antoine Godes des montes en Theologie. Paris
1668. in-12. M. Hermant a travaillé
à cet ouvrage conjointement avec M.
Arnaud, ou plutôt ce livre s'est formé de quelques remarques de l'un &
de l'autre, recueillies par un de leurs
amis, mais que M. Hermant a eu soin
de mettre en ordre. Le nom d'Antoine Godes froy, qui paroît à la tête
est composé des noms de Baptême
des deux Auteurs qui y ont eû part.

20. Les Ascetiques ou Traités spirituels de S. Basile le Grand, Archevêque de Cesarée en Cappadoce, traduits en François & éclaircis par des remarques tirées des Conciles & des Peres de l'Eglise. Paris 1673. in-8°. Il a donné aussi la traduction d'une Epitre du même Saint à des Solitaires perse-

cutez,

208 Mem. pour servir à l'Histoire

MANT. Jur l'Evangile de S. Mathieu tirez de l'Ecriture-Sainte & des Peres de l'Eglise. Paris 1690. in-12. 3. vol. Cet ouvrage a couru pendant trente ans en Manuscrit parmi les amis de l'Auteur avant que d'être imprimé.

22. Tradition de l'Eglise sur le silence Chrétien & Monastique contre l'intemperance de la langue & les paroles inutiles en general & en particulier, & contre la trop grande frequentation des Parloirs des Religieuses. Paris 1697. in 4°. Ce Traité a été trouvé imparfait parmi les Papiers de M. Hermant, & celui qui l'a donné au public a suppléé ce qui y manquoit.

23. Clavis Disciplina Ecclesiastica, seu Index universalis totius Juris Ecclesiastici. Autore G. Hermant. Opera & Studio Petri Auger in lucem prodit. Insulis 1693. in-fol. Cet ouvrage n'est pas proprement de M. Hermant, dont il porte le nom. Voici seulement la part qu'il y a. Une personne de qualité l'ayant prié de lui donner les Extraits qu'il avoit fait des Conciles, il les consia à un écrivain insidele qui en retint une copie, & les

des Hommes Illustres. 209 2 fait imprimer avec des additions G. Herindignes de ce savant homme. MANT.

Il a laissé en Manuscrit une Histoire Ecclesiastique & Civile de la Ville & Diocese de Beauvais, avec les titres & pieces justissicatives, qui n'a pas été imprimée.

V. Sa vie écrite par M. Adrien Baillet & imprimée en 1717. in 12.

## ADRIEN DE VALOIS.

A DRIEN DE VALOIS na. A. De quîte à Paris le 14. Janvier 1607. VALOIS. Son pere Charles de Valois issu d'une famille noble de basse Normandie l'envoya au College de Clermont, où les Jesuites commençoient à enfeigner.

Quand il eut achevé ses Classes, il s'appliqua fortement à la lecture des bons Auteurs, des Poëtes Grecs & Latins, des Orateurs & des Historiens, excité à cela par l'exemple de Henri de Valois son frere ainé, & par les Conseils des PP. Sirmond & Pétau, & de Messieurs Bignon, Rigault, Florent, du Bosquet, & du Tome III.

A. De lay qu'il consultoit souvent sur ses

VALOIS. difficultez & ses doutes.

Il fit sa principale étude de notre Histoire, & employa plusieurs années à en rechercher les plus sûrs monumens, tant manuscrits qu'imprimez Sa longue perseverance dans ce pénible travail jointe à la parfaite connoissance qu'il avoit acquise de la Langue Latine le mit en état d'entreprendre un ouvrage plus regulier paru jusqu'alors sur ce sujet.

En 1660, il fut honoré, de même que Henry de Valois son frere, de la qualité d'Historiographe du Roi, avec une pension de douze cens li-

vres.

En 1664 il perdit la compagnie de son frere qui avoit vêcu jusques-là avec lui dans la maison paternelle, mais qui la quitta pour se marier. Quelques années aprés il suivit son exemple, en époulant une personne vertueuse, avec laquelle il a toûjours vecû dans une parfaite intelligence & dont il a eû deux enfans, un fils qui a fort bien répondu aux soins d'un pere aussi éclairé & aussi habile,

des Hommes Illustres: 211

& une fille morte en bas âge. A. DE

Il jouit toûjours dans un âge fort VALOIS. avancé d'une santé parfaite & mourut le 2. Juillet 1692. âgé de 85. ans

Catalogue de ses Ouvrages.

I. Petri Monmauri Gracarum Lita terarum Professoris Regii Opera in duos Tomos divisa, iterum edita & notis nunc primum illustrata à Quinto Januario Frontone. Paris. 1643. in-4º. Tous ces ouvrages se terminent à deux pieces l'une en prose & l'autre en vers, qui ne tiennent ensemble que huit pages. M. de Valois qui les fit imprimer ne laissa pas de les diviser en deux tomes, pour tourner en ridicule ce fameux parasite. Il y a ajouté quelques pieces faites contre lui par differentes personnes, & quelques Epigrammes latines de sa façon sur le même sujet. Comme tous ceux qui avoient écrit contre Montmaur avoient pris des noms de guerre, il en sit de même, & prit celui de Quintus Januarius Fronto, dont chaque mot lui convenoit parfaitement, Qu'ntus parce qu'il étoic le cinquiéme de ses freres; Januarius parcequ'il étoit né dans le mois de

212 Mem. pour servir à l'Histoire

Nalois. le front large & élevé; c'est ainsi qu'il s'en explique lui-même dans le Valessana p. 38. Le texte de Montmaur est accompagné des remarques de M. de Valois, qui y badine fort agréablement, & y tourne en ridicule sa Prose & ses Vers. Cette Edition est extrêmement rare. M. de Sallengre a fait réimprimer tout cela dans le recueil qu'il a donné des pieces faites à l'occasion de ce Prosesseut.

Francicarum tomus 1. à primordiis gentis usque ad Chlotarii senioris mortem. Parif. fol. 1646. tomus 2. à Chlotarii senioris morte ad Chlotarii Junioris Monarchiam. Parif. fol. 1658. tomus 3. à Chlotarii Junioris Monarchia ad Childerici destitutionem. Parif. fol. 1658. Cette Histoire commence à l'année 254, c'est-à dire au temps où les François commençoient à faire parler d'eux, & sinit en 752. Elle est écrize, selon le P. le Cointe, avec tant de soin & d'élegance, qu'e le peur servir d'un excellent con mentaire sur ce que Gregoire de Tours. Ere-

des Hommes Illustres. 213 degaire, & d'autres anciens Auteurs A. D & avoient écrit de notre Histoire d'un VALOIS. stile rude & tout à-fait barbare. M. PAbhé Lenglet en porte le même Jugement, de même que M. le Gendre, qui ajoûte que c'est moins une Histoire qu'un ouvrage de Critique rempli d'une grande érudition & que l'Auteur l'a écrit en Savant, ce qui fait qu'elle n'est goûtée que des Savans. Vigneul Marville (to. 1.) die à l'occasion de cet ouvrage que M. de Valois étoit d'une humeur difficile, & qu'il sembloit qu'on lui arrachât les entrailles, quand on le prioit de produire quelque chose de nous veau. » Il falloit le laisser faire, ajoû: nte-t il, M. Colbert le sollicitant » un jour avec honnêteté de vou-» loir continuer son Histoire Latine de France, le bon homme tout » effrayé, se retirant en arriere, » comme si on avoit voulu l'assommer, s'écria: Eh Monsieur, que n me demandez-vous à l'âge où je suis? orme demander ce penible travail, c'est n me demander la vie.

3. Disceptatio de Basilieis, quas primi Francorum Reges condiderunt s A: D'E an ab origine Monachos habuerint; YALOIS. Paris. 1658. in-8°. Item, inserée à

la fin du troisséme volume de l'Histoire de France. Cette dissertation fut composée à cette occasion. M. de Valois étant chez M. le Févre-Chantereau, qui tenoit un jour de chaque semaine une assemblée de ses amis. pour s'entretenir avec eux d'histoire & de sciences, quelques-uns lui demanderent pourquoi en parlant de l'Eglise ou de la Basilique de S. Vincent, élevée par la liberalité de Childebert, il lui avoit donné le nom de Monastere, que Gregoire de Tours & Fredegaire ne lui donnent jamais, mais seulement celui d'Eglise & de Basilique. M. de Valois pour satisfaire à leur demande, composa cette dissertation, où il entreprit de montrer que certe Eglise avoit été un Monastere dès son commencement. M. de Launoy qui se trouvoit souvent à cette assemblée, ayant compoié un petit écrit contre cette dissertation, M. de Valois y répondit par l'ouvrage suivant.

4. Disceptationis de Basilicis defensio adverjus Joannis Launoii judides Hommes Illustres. 215
neium, & de vetustioribus Basilicis Lu- A. D E
tetia Liber. Paris. 1660. in-8°. M. VALOIS.
de Valois, après avoir soûtenu ici
ntout ce qu'il avoir avancé touchant
ll'Eglise de S. Vincent, voulut encone faire voir qu'il y avoit toûjours
neu des Moines dans celle de S. Denis.
Il joignit à cette désense un Traité
shistorique des anciennes Eglises de
Paris, où il resuta plusieurs endroits
id'un autre Traité de M. de Launoy

S. Carmen Panegyricum de laudibus Berengarii Augusti, Adalberonis Episcopi Laudunensis ad Robertum Francorum Regem carmen, ab Hadriano Valesio è Vet. Codd. eruta & notis illustrata. Paris. 1663. in 8°. Le premier de ces deux Poëmes est un Panegyrique de l'Empereur Berenger, & le second est une espece de satyre composée par Adalberon Evéque de Laon, contre les vices des Religieux & des Courtisans.

sur le même sujet.

6. Oratio de laudibus Ludovici Adeodati Regis Christianissimi, quod ejus munificentia littera sunt restituta: Paris. 1664. in 4°. M. de Valois ayant reçû en 1664- une gratisicaA. DE tion du Roy, lui en témoigna se VALOIS. reconnoissance par ce discours.

7. Hadriani Valesii, & Joannis Christophori Wagenselii de Cœna Trimalcionis nuper sub Petronii nomine vulgata Dissertationes. Paris. 1666. in 8°. M. de Valois prétend dans sa Dissertation que le fragment de Petrone trouvé à Trau en Dalmatie, est une piece dont la supposition est

maniseste à chaque page.

8. Notitia Galliarum, ordine Alphabetico digesta. Paris. 1675. in-fol.
Cet ouvrage sert à connoître la France, telle qu'elle étoit sous les deux
premieres Races de nos Rois. Quoique M. de Valois, qui sçavoit à fond
notre histoire y ait apporté beaucoup de soins & de recherches, il ena neanmoins encore laissé à faire à
ceux qui voudront entreprendre
une seconde édition de son Livre
qui est excellent. C'est le jugement
qu'en porte le P. le Long.

9. De Vita Henrici Valesii Historiographi Regii Liber. Paris 1677. in-12. Cette vie a été réimprimée à la tête de d'Edition Latine de l'Histoire d'Eusebe. &c. Paris 1677. in-fol. des Hommes Illustres. 217

& de l'Edition Latine & Greque A. B Faite en 1678. Paris. in-fol. VALOIS.

10. Ammiani Marcellini rerum gestarum qui de xxxI. supersunt Libri XVIII. ope MSS. Codicum emendati ab Henrico Valesso. Editio posterior, cui Hadrianus Valesius Fr. Lindenbrogii J. C. ampliores in eundem Historicum observationes adjecit, & Ammianum multis in locis emendavit, notisque explicuit. Paris. fol. 1681. l'Edition de Henri de Valois avoit paru en 1636. Celle-ci est bien plus parfaite, quoiqu'il s'y trouve quelques fautes legeres, que M. Jacques Gronovius a relevées & corrigées dans la nouvelle qu'il a donnée à Leyde en 1693. & à laquelle il a ajouté quelques notes de sa façon.

berti Francorum Regis adversus Petri Francisci Chissletii Dissertationem defensio, & Notitia Galliarum defensio adversus Germinium, Monachum Benedictinum. Paris. 1684. in-8°. Dans le premier de ces Ouvrages M. de Valois défend contre le P. Chisslet Jesuite la découverte qu'il avoit faite des seize années du Regne de Dagobert, Tome III.

218 Mem. pour servir à l'Histoire

'A. DE à les commencer à la 39. année de VALOIS. Clotaire. Dans le second, il répond à la Critique de la Notice des Gaules faite par Dom Michel Germain, dans son traité intitulé: Palatia Regum Francorum, qui fait le quatriéme Livre du grand ouvrage, de Re

Diplomatica.

h storiques & morales, & les Poesus
Latines de M. de Valois, recueillies
par M. de Valois son sils. Paris 1694.
in-12. Ce recueil contient principalement des remarques sur l'histoire,
des particularitez de la vie de certaines personnes, & des corrections
ou explications des passages de quelques anciens Auteurs, avec quelques
bons mots.

V. son Eloge par M. le President Cousin dans le Journal des Scavans du 28. Juillet 1692. & à la tête du Valesiana. Hommes Illustres de M.

Perrault, tom. 2.



## JOSEPH SAENZ b'Aguirre.

JOSEPH SAENZ D'A-J. SAENZ GUIRRE nâquit le 24. MATS D'AGUIR-1630. à Logrogno ville d'Espagne. A. RE. près avoir fait ses études, il entra dans l'Ordre de S. Benoît, où il fit de grands progrès dans la pieté & dans les sciences. Il prit en 1668. le degré de Docteur en Theologie dans l'Université de Salamanque, & professa long-temps la Theologie. Il fut ensuite nommé premier Interprete de l'Ecriture-Sainte dans cette Université, & depuis Censeur & Secretaire du Tribunal de l'Inquisstion d'Espagne. Un ouvrage qu'il publia en 1683. contre la déclaration de l'assemblée du Clergéde France de 1682. lui procura le Chapeau de Cardinal, que le Pape Innocent XI. lui donna en 1686. Il a joui treize ans de cette dignité, & est mort d'apoplexie le 19. Août 1699. âgé de 69. ans.

Il avoit fait lui-même, avant que

J. SAENZ de mourir son Epitaphe, qui merite d'Aguir d'être rapportée ici.

Joseph Saenz de Aguirre, natione Hispanus

Patria Lucronensis, vita peccator,
Appellatione Monachus S. Benedicti,
Studio Theologus,

Miseratione divina

S. R. E. Cardinalis Tit. S. Marie (uper Minervam,

Protector Regni Sicilia, Orate Deum pro eo.

Obiit die xix. Augusti anno Domini M. D.C. XCIX.

Miserere mei Domine, quia peccavi super numerum arena maris.

Catalogue de ses ouvrages.

logia florulenta. Salmantica 1668. infol. Ce sont les Dissertations, qu'il composa, selon l'usage de l'Université de Salamanque, avant que d'y recevoir le bonnet de Docteur. Il y traite des bons & des mauvais Anges, & y mêle beaucoup de traits d'érudition. Il en a fait lui même la Critique dans la dernière édition de

des Hommes Illustres. 221

la Theologie de S. Anselme; ce qu'il J.S. D'Ay trouve à redire est d'y avoir donné suirre.
à quelques personnes des louianges
excessives, d'y avoir exprimé certaines choses d'une maniere moins
grave & moins serieuse qu'il ne falloit, d'y avoir donné trop de poids
à l'opinion d'un seul Docteur pieux
& sçavant, & d'y avoir cité les Historiens supposez sous les noms de

2. Philosophia nova, antiqua, rationalis, Physica & Metaphysica, tribus tomis comprehensa, ad mentem Aristotelis & D. Thoma. Salamantica, fol. 3. tom. 1671. & suiv. On peut bien juger que cet ouvrage n'est pas d'un grand usage à present.

Dexter, de Maxime, de Luitprand,

& de Julien de Perez.

3. Philosophia morum, sive libri decem Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum commentariis illustrati. Sal-

mantica 1675. fol.

A. De virtutibus & vitiis morum; five Disputationes varia in Philosophiam moralem ab Aristotele traditam. Salmanica 1677. fol. L'Auteur ne traite dans cet ouvrage des vertus & des vices, que selon les lumieres de

T iij

J.S. D'A- la raison; il y suit les principes de la cuirre. probabilité, qu'il a abandonnez de puis. Il en a fait faire une nouvelle édition corrigée à Rome en 1697. in-

fol.

5. S. Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis Theologia, commentariis & disputat ionibus tum dogmaticis, tum
Scholasticis illustrata. Salmantica. fol.
3. vol. 1679.1680.1681. It. Roma.
1690. fol. 3. vol. Cette seconde édition
est fort augmentée, surrout dans le
troisième volume.

versus declarationem Ill. Cleri Gallicani editam anno 1682. die 19. Martii.
Salmantica 1683. fol. Ce sut cet ouvrage qui mérita la pourpre à son
Auteur. Quelques-uns ont publié
qu'il n'étoit pas du Cardinal d'Aguirre, mais d'un autre Docteur de Salamanque; cependant ce Cardinal a
toûjours soûtenu qu'il étoit véritablement de lui.

7. Notitia Conciliorum Hispania atque novi orbis, Epistolarum Decretalium, & aliorum Monumentorum sacra Antiquitatis ad ipsa spectantium, magna ex parte hactenus ineditorum; des Hommes Illustres. 223
quorum editio paratur. Salmantica cum J. S. D'Az
notis & dissertationibus. Salmantica Guirres
1686. in-8°. C'est le projet & la table
du grand ouvrage qu'il sit imprimer
dans la suite, non pas à Salamanque,
mais à Rome, où la dignité de Cardinal, dont il sut honoré, l'engagea

8. Collectio Maxima Conciliorum omnium Hispania & novi orbis, Epistolarumque decretalium, nec non plurium Monumentorum ad illa spectantium cum notis & dissertationibus. Roma, fol. 4. tom. 1693. & 1694. L'Auteur a joint aux Actes des Conciles, & aux autres monumens anciens des dissertations de sa composition, mais seulement dans les deux premiers volumes; il y en a plusieurs pour soûtenir les fausses decretales des premiers Papes. C'est une chose surprenante qu'il ait voulu défendre une cause si insoûtenable, mais il paroît qu'il avoit plus d'étude & de lecture que de critique & de jugement.

9. Il a contribué à l'Édition de la Bibliotheque ancienne de Nicolas

Antonio.

à se rendre.

Il avoit promis plusieurs autres ouvrages, que ses grandes occupa-

J.S. D'A- tions ne lui ont pas permis de don-

surre. ner au public.

V. Son Eloge dans Eggs Purpura docta lib. 6. Du Pin, Bibl. des Auta Eccl.

## VINCENT AURIA.

WINCENT TINCENT AURIA naquit à Palerme en Sicile le 500 AURIA. Août 1625. d'une Famille noble, originaire de Genes, qui y porte le nom de Doria. Aprés ses premieres études, il se donna à la Jurisprudence, & fut reçû Docteur en Droit à Catane en 1652. Le Barreau qu'il frequenta d'abord lui déplut bien-tôt,& il l'abandonna pour se livrer entierement au penchant qu'il se sentoit pour les Belles Lettres. Toute sa vie s'est passée à étudier & à composer; le soin de sa fortune ne l'a jamais pû retirer de son travail, & quoi qu'assez mal partagé des biens de ce monde, il s'en consoloit avec les Muses qu'il préferoit à tout. Il a été agregé à plusieurs Academies. Il n'avoit pas encore vingt-ans, lorsdes Hommes Illustres. 225 qu'il fut reçû dans celle des Raccess VI NCENTS de Palerme. Celle des Arcadiens de Auria. Rome le sit entrer dans son Corps en 1705.

Il est mort à Palerme le 6. Decembre 1710. âgé de 85. ans, qu'il a pas-

sé dans le celibat.

Catalogue de ses ouvrages.

per la Marmorea inscrizione, eretta dal publico di Messina nel Piano di S. Maria l'anno 1648. in falsa offesa della Felice città di Palermo, Capo e Metropoli della Sicilia. In Ancona. 1649.in4°. Auria prit le nomde Claudio Mazzeo dans cet ouvrage, où il attaque une inscription dressée dans la Cathedrale de Messine, qui étoit injurieuse à la ville de Palerme.

2. Raguaglio delle Feste fatte in Palermo à 13, 14, e 15, di Luglio 1649. nell'annuale memoria del Ritro-vamento di S. Rosalia Vergine Palermitana. In Palermo. 1649. in-4°. Au-ria prit dans cet ouvrage le nom

d' André Zuonvicini.

3. I due Martiri d'Alessandria. Racconto Istorico del Martirio di S. Giuliano nobile Alessandrino, e di Sa VINCENT Cronione Euno suo seggiatiero. In Pas. Auria. lermo. 1651: in-12.

4. Vita di Giuseppe Fiore, e Ananotationi all' Alloro, Ode Pindarica dello stesso. Cette vie & ces remarques ont été imprimées avec les Poësses de Joseph Fiore, qu' Auria sit paroî-

tre à Venise en 1651. in-12.

5. Oratione recitata nell' Academia de Signori Raccest di Palermo nell' Allegrezze fatte in essa città per le Vittorie di sua Cattolica Maestà in Italia, in Catalogna, e in Fiandra. In Palermo. 1653. 11-4°. It. à la fin d'un Livre sur le même sujet intitulé: Applosi di Paulermo & c. di Giacinto Maria Fortunio. In Palermo 1654. in-4°.

bis Sicilia. Cette lettre se trouve dans l'ouvrage de Placide Caraffa, qui avoit consulté Vincent Auria, sur l'origine de la ville de Modica; ouvrage qui a été imprimé en 1653. in-4° à Palerne, sous le titre de Motuca

illustrata.

7. Dell'Origine & Antichità di Cefalù, Città piacentissima di Sicilia, Notizie Historiche. In Palermo 1656. in-4°. des Hommes Illustres. 227

8. Relatione della Machina alzata in Vincent Palermo à di 15. di Luglio 1660. ce-Auria. lebrandosi la Festa di S. Rosalia, Nobilissima Palermitana, dal sign. Pandolfo Malgonnelli, nebile Fiorentinos con il dialogo in Musica recitato in detta Machina. In Palermo. 1660. in-4°. It. In Firenza 1660. in-4°. M. Auria a publié cette relation sous le nom d'Academico Unito.

9. Relatione della Machina Alzata in Palermo à di 15. di Luglio 1661 à Celebrandosi la Festa dell'Inventione di S. Rosalia nobilissima Virgine Palermitana dal sig. Pandolfo Matgonnelli, con il drama Musicale, & un compendio della vita di S. Rosalia. In Palermo. 1661. in-4°. Il a publiè cette relation sous le nom d'André Zuonvicini.

10. Vita della Gloriosa S. Venera; o Veneranda, inserée dans les vies des Saintes Vierges, imprimées à Pa-lerme en 1661. 1676. & 1678. in-8°.

11. Adnotationes ad Vitam
B. Augustini Novelli nobilis Panormitani ex familia de Thermes,
autore Bernardo Riera J. C. Siculo
Drepanense. Panormi 1664. in-4°.
M. Auria prétend saire voir dans ces

VINCENT remarques que le B. Augustini Novelli Auxia. n'est pas né à Termine comme plufieurs le prétendent, mais à Palerme.

rico dell'Inventione, vita, e miracolidi S. Rosalia, Vergine Palermitana. In Palermo. 1668. in-4°. Vincent Auria aimoit trop sa patrie pour lui laisser enlever tranquillement ses Saints & ses Saintes; c'est ce qui lui avoit fait composer l'ouvrage precedent, & ce qui lui fit aussi composer celui ci, où il s'essorce de montrer que sainte Rosalie étoit veritablement de Palerme, contre un Auteur de son temps, qui avoit dit se contraire. Il sit ensuite la vie de cette Sainte.

13. Vita di S. Rosalia Virgine Romita Pal rmitana. In Palermo 1669.

in-4°.

14. Il vero, & Original Ritratto di Christo Nestro Signore in Croce, Narratione Historica dell'Origine del SS. Crocifisso della Maggiore, e Metropolitana Chiefa di Palermo 1669. in-8°. It. avec des additions. Ib. 1690. in-8°. It.avec de nouvelles additions. des Hommes Illustres. 229

& une liste Chronologique des Ar-VINCENT chevêques de Palerme. Ib. 1704. in-Auria. 8°. Auria adonné aussi l'abregé de cet ouvrage en une feuille à Palerme. 1670. Il y prouve, dit M. Mongitore, avec beaucoup d'érudition, & d'une maniere évidente, que le Crucifix de l'Eglise Cathedrale de Palerme, qui est en grande veneration, est l'ouvrage de S. Nicodeme. Cela ne surprendra que ceux qui ignorent ce qu'ont fait en ce genre les premiers disciples de Jesus-Christ, & que S. Luc a peint lui seul assez d'Images de la Vierge, pour fournir la plûpart des villes d'Italie, comme on peut le voird'une maniere aussi évidente dans les histoires qui

15. La Giostra. Discorso Historico sopra l'origine della Giostra in varie parti d ll'Europa, e della sua introduttione, ed uso antico e moderno, nella felice e fedelissima Città di Palermo, Reggia di Sicilia sino all'anno 1690. In Palermo. 1690. in 4°. Cet ouvra-

ge est curieux.

en ont été faites.

16. Historia Cronclogica dé signori Vicere di sicilia, dal tempo, che manVINCENT co la personale assistenza de' Serenissimi

Auria. Re de quella, Cioe dall'anno 1409.

fino al 1697. Aggiuntovi un Indice
Cronologico de' Re, e Vicere di Sicilia,
e un discorso dell'Officio e Prerogativa
del Pretore, e senato de Palermo, &
l'indice dé Giustizieri, e Presidenti dé
Tribunali della Sicilia, dé Reggenti
del supremo Consiglio d'Italia, Consultori dé viceré, e Generali delle Galeé
di Sicilia. In Palermo 1697. sol.
Cet ouvrage est considérable pour
l'Histoire de la Sicile.

17. Jean-Baptiste del Giudice, sameux Poëte de Palerme ayant composé un Poëme Bucolique, intitulé, Il Batillo en langue Sicilienne, & l'ayant fait imprimer à Palerme sous le nom de Jean-Baptiste Basile, en 1636. in 12; trois beaux Esprits du pays sirent des observations sur les trois premieres Eglogues des quatre dont ce recueil est composé; Vincent Auria qui étoit de leur nombre travailla sur la troisième, & ses observations aussi bien que celle des autres y ont été jointes.

18. Il Gagino Redivivo, o vero Notitia della Vita, è d'elle Opere des Hommes Illustres. 231
d'Antonio Gagino, nativo della Citta VINCENT
di Pa'ermo, Scultore famosissimo. In Auria.
Palermo 1698. in-4°. L'Auteur a
ajouté à la fin de ce Livre: Memorie
de Vincenzo Romano famoso Pittore
Palermitano.

19. La verita Historica Suelata, vero Auvertimenti è correzioni al nuovo Laerzio de Filadelfo Mugnos Cavalier Leontinese, sopra alcune vite di filosofi, ed altri buomini illustri Siciliani, scritte à disinganno dé troppo creduli. In Palermo 1702. in 4°. Mugnos ayant fait imprimer en 1654. un ouvrage intitulé: Il nuovo Laertio, dans lequel il avoit inseré les vies de plusieurs Philosophes, Oraceurs, & Poëtes Siciliens, qui n'avoient jamais existé que dans son imagination, & où il avoit dit de ceux qui avoient réellement existé plusieurs choses de son invention; Vincent Auria ne put souffrir qu'on en imposât ainsi au public, & composa ce Livre pour découvrir les mensonges & les fictions de Mugnos.

20. Sicilia Inventrice, o vero le inventioni lodevoli nate in Sicilia. In Palermo 1704. in-4°. Cet ouvrage qui

MINCENT est curieux en lui même, l'est de-Auria. venu encore davantage par les remarques & les additions que M. Mongitore, qui l'a fait imprimer, y a jointes.

21 Relattione delle Reliquie de Sancti Martiri Palermitani venute da Roma in Palermo, cioé di S. Mamiliana Cittadin ed Archivescovo Palermitano, S. Ninfa, Eustochio, Proculo, è Golbodeo. In Palermo 1666. in-4°. Il n'a pas mis son nom à cet ouvrage.

22. Il a fait aussi des Chansons en Sicilien, qui ont été inserées dans

des recueils.

V. Son éloge par Antonin Mongitore, dans les Vite degli Arcadi tom. 3. & dans la Bibliotheca. Sicula.

## LAURENT MAGALOTTI.

LAUREN.

AURENT Magalotti nâquit le MAGA
23. Octobre 1637 à Florence,

LOTII. d'une des plus anciennes & des plus illustres familles de cette Ville. Aprés qu'il eût fait ses études d'Humanitez & de Philosophie, il alla étudier en Droit à Pise. Il étoit dés ce tems là habile

des Hommes Illustres. 233

habile dans les Mathematiques, & L.MAGA-M. Viviani en rend témoignage dans LOTTI.

fon Livre de Maximis & Minimis.

En 1662. le Grand Duc le sit Gentilhomme de sa Chambre & Secretaire de l'Academie Del Cimento, quoiqu'il n'eût alors que 24. ans. Sa dexterité à manier les affaires le fir employer dans plusieurs négotiations, & il alla dans plusieurs Cours de l'Europe en qualité d'Envoyé de son Prince. Il fut aussi commis pour accompagner le Prince de Toscane dans ses voyages; voyages qui lui furent utiles, non-seulement par les connoissances qu'il y acquit; mais encore par les liaisons qu'il forma avec les Savans de tous les lieux où il passa.

De retour dans sa patrie, il ne songea plus qu'à y demeurer tranquille,
& à donner à l'étude tout le tems,
que la Charge de Conseiller d'Etat,
dont le Grand Duc l'avoit honoré,
lui laissoit libre. Outre la Langue Latine & la Grecque, il sçavoit encorete François, l'E pignol, l'Anglois
& l'Allemand. Les Langues Orientales ne lui étoient pas non plus incon-

Tome III.

234 Mem. pour servir à l'Histoire

L.M AGA-nuës, & il avoit appris ce qu'il ent Lorri. sçavoit de M. d'Herbelot, qui s'étoit fait un plaisir de les lui enseigner, pendant le séjour qu'il avoit fait à Florence.

M. Magalotti étoit fort disficile sur ses ouvrages, rien ne pouvoit le contenter. Son exactitude & son scrupule s'étendoient même sur ses discours les plus samiliers qui paroissoient

aussi étudiez que ses écrits.

Il est mort après une longue matadie le 2. Mars 1711. dans la 74. année de son âge. Il étoit de l'Academie de la Crusca, de la Societé Royale de Londres & de l'Academie des Arcadiens de Rome, dans laquelle il avoit été reçû en 1692.

On a de lui un grand nombre d'ouvrages, dont les principaux

font.

1. Saggi di naturali esperienze. Ce livre qu'il a publié sous le nom de Saggiato, Secretaire de l'Academie del Cimento, a été imprimé deux sois à Florence, in sol. une à Napies, & deux autres à Veni, e in 4°. l'exactitude des experiences & la justesse des resexions ne sont pas tout le merite de celivre, il est écrit avec une u- L.MAGAreté & une élegance qui n'est as LOTILordinaire à ces sortes d'ouvrages.

2. Relazioni varie cavate da una traduzione Inglese dal l'Original Portoghese, fatta da Girolamo Lobo Ge-

suita In Firenze 1693.

3. Relazione della China, cavata da uno regiamento tenuto col Padre Giouanni Gruber Gesuita. In Firenze.

1677.

4. Il mendicare abolito nella città di Mont' Albano da un publico uffizio di Carita: Con la replica alle principa-le obiezioni, che potrebbono farsi contra questo regolamento, tradotto dal

Francese. In Firenze 1693.

5. Lettere Familiari divise in due parti. In Venezia 1719. in 4°. Ces lettres ne sont point écrites à ses amis, comme le titre semble le faire entendre, c'est proprement un Traité contre les Athées divise en plusieurs articles, & qui renferme de fort bonnes choses.

Il a laissé outre cela un grand nombre d'ouvrages Mss. entre-autres une Relation de ses Voyages en Suede &

en Angletetre.

236 Mem. pour servir à l'Histoire
L'MAGA- V. Son Eloge par l'Abbé Salvini ;
LOTTI. dans le trezième tome du Journal de
Venise, & dans les Vite degli Arcadi

& Negri Istoria degli scrittori Fiorentini.

## PIERRE HALLE'.

PIERRE HALLE'.

PIERRE HALLE' nâquit à Bar yeux le 8. Septembre 1611. d'une honnête famille. Aprés avoir apprisles principes de la Langue Latine dans fa patrie, il alla à Caën étudier en Philosophie, en Droit, & en

Theologie.

Le tems de ces études achevé, on le jugea capable de professer la Rhetorique, quoiqu'il n'eut encore que vingt-quatre ans, & il s'acquita de cet emploi avec tant d'éclat & de réputation, qu'en 1640. il sut élû Recteur. Il harangua en cette qualité M: le Chance ier Seguier, que le Roi Louis XIII. avoit envoyé en Normandie, pour appaiser la sédition des Vanupieds. Il reçût même le bonnet de Docteur en Droit, en presence de ce Magistrat, qui l'honora depuis

d'une protection particuliere, & Pierre qui lui sit naître l'envie de venir à HALLE'. Paris.

Pendant qu'il étoit encore à Caër, il sit imprimer des Poësses, qui eurent une approbation si generale, qu'on lui offrit en même temps cinqu'on lui offrit en même temps cinquemplois differens à Paris, & que l'Université par une grace toute particuliere l'agregea à son Corps en son absence.

Il presera un emploi dans le College de Harcourt, où il enseigna d'abord les Humanitez, & ensuite la Rhethorique, avec un si grand concours, qu'en un an il sut obligé de changer trois sois de classe, les deux premieres, quoique sort grandes, ne suffisant pas à la soule de ses Auditeurs.

Le 18. Decembre 1646. le Roi le fit son Poëte, & son Interprete en Langue Greque & Latine, avec dou-

ze cens livres de gages.

Ses infirmitez causées par l'assiduité au travail, l'ayant contraint de quitter sa chaire, il alla loger chez Messieurs de Chors, auprés desquels il étoit. & s'apolique à la Jurispru-

PIERRE dence avec tant de succès, que Ma HALLE'. le Premier President de Believre, qui

l'honoroit de son amirié, le fit évoquer en la Faculté des Droits, qui n'étoit alors que de Decret, & ré-

duite à un seul Professeur.

Le 16. Mars 1654. le Roi érigea en sa faveur la Chaire de cette Faculté en Chaire Royale & Chaire de Lecteur és saints Decrets, pour rétablir cette Faculté en son ancienne réputation

avec mille livres de gages.

Il travailla depuis à ce dessein avec la derniere application, jusques au dernier moment de sa vie. D'abord il sit mettre au concours deux Chaires, dont l'une sut obtenue par M. de Loy. Ensuite il sollicita au Parlement un Arrest, qui porte que les Licentiez en Droit Canonique seulement, seront reçûs au serment d'Avocat.

Il rétablit les Decretales, les Harangues, & les autres actions publiques, & procura la premiere aggregation, sur le modele de laquelle la seconde, qui a donné d'illustres Protecteurs à la Faculté de Droit, a été fait. Enfin on lui doit attribuer tou-

des Hommes Illustres: 239
te la discipline, qui est aujourd'hui Pierre
en vigueur dans la Faculté. HALLE

M. Hallé exemt d'ambition, & content de son état s'appliqua uniquement à remplir les devoirs de sa profession, son âge avancé ne l'empêcha jamais de s'aquitter de ses fonctions avec une exactitude in-

croyable.

agé de 78. ans. Par son testament, dont il a consié l'execution à M. l'Abbé de Choise il a fait une fondation pour celebrer des Messes l'ouverture des leçons de Droit, & la veille de Noël, de Pâques, & de la Pentecôte, qui sont les jours des Decretales, & pour faire une distribution aux Professeurs, aux Docteurs honoraires, & aux Agregez, à dessein de perpetuer dans la Faculté de Droit ces ections celebres, dont il apprehendoit l'interruption.

Catalogue de ses o vrages.

in 8°. Les pieces contenues dans ce recueil sui ont fast beaucoup d'hon-

PIERRE

240 Mem. pour servir à l'Histoire neur, & ont commencé à lui don? HALLE'. ner de la reputation

2. Institutiones Canonica. Paris. 1685. in 12. Ces Institutes du Droit Canonique sont écrites avec élegance & avec érudition.

3. Schola Juris Encenia. 1656. in 4º. Ce sont les Harangues qu'il a prononcées dans l'Ecole de Droit.

4. Elogium Gabrielis Naudei. Ge-

neva 1661. in 8º.

Il a laissé plusieurs autres ouvrages Manuscrits

V. Son Eloge, Journal des Sçavans du 30. Janvier 1690. & en Latin par Michel de Loy

## HENRI NORIS.

NORIS.

Herone le 29. Aoust 1631. Il reçût au Baptême le nom de grome, qu'il changea en celui de Henri, lors qu'il entre dans l'Ordre de S. Augustin. Sa famille étoit originaire d'Angleterre, & s'étoit répandue dans l'Irlande, & même en Chypre. Quand cette Isle fut prise par les Turcs des Hommes Illustres. 241

Turcs, Jacques Noris, qui en avoit HENRI défendu la Capitale en qualité de Ge- Norts, ral de l'Artillerie, alla s'établir

à Verone, & c'est de lui qu'est descendu Henri Noris, dont j'ai à parler.

Son pere se nommoit Alexandre, il a laissé plusieurs ouvrages, sur tout une Histoire d'Allemagne imprimée en 1633. à Venise, & sept ans aprés à Boulogne. Le fils témoigna des sa jeunesse un grand amour pour les lettres. Aprés avoir fait ses humanitez dans sa patrie, il alla faire sa Philosophie à Rimini sous les Jesuites. Il étudia ensuite en Theologie, & se donna tout entier à la lecture des Peres, & sur tout de S. Augustin, dont les ouvrages le charmerent tellement qu'il resolut d'embrasser sa régle, ce qu'il fit à Rimini dans le Convent des Ermites de S. Augustin.

A peine eut-il fait Profession, que le General de son Ordre le sit venir à Rome, où ayant toutes les commoditez necessaires pour l'étude, il s'y attacha entierement, & y employa régulierement quatorze heures par jour, jusqu'à ce qu'il sût revêtu de la pourpre. Ses études de Theologie étant

Tome III.

242 Mem. pour servir à l'Histoire

NOR IS.

HENRI finies, il alla régenter à Pesaro, en-ORIS. suite à Perouse, & à Padone. Il acheva en cette derniere ville son Histoire Pelagienne, qu'il avoit commencée à Rome. Cet ouvrage, qui lui sit beaucoupd'honneur, lui procura une place parmi les Qualificateurs du S. Office.

Le Grand Duc le choisit ensuite pour son Theologien, & peu de tems aprés il fut fait Professeur en Theologie dans l'Université de Pise. C'est en cette ville qu'il a publié tous ces ouvrages si connus & si estimez des Sçavans, dont jeparlerai plus bas,

Ils lui acquirent une si grande réputation, que plusienrs personnes du premier rang voulurent l'avoir auprés d'elles, entre autres la Reine Christine de Suede, qui le fit membre de son Academie Royale, dont il fut

un des principaux ornemens.

Le Pape Innocent XII. l'appella ensuite à Rome, le sit Garde de la Bibliotheque du Vatican, & se servit utilement de lui dans plusieurs Congregations. Ce n'étoit qu'un prélude à de plus grands honneurs; car il le sit Cardinal le 12. Decembre

des Hommes Illustres. 243 1695. Il eut aussi aprés la mort du Henre Cardinal Casanatta la Charge de Bi. Noris. bliotecaire du Vatican.

Quoique sa dignité de Cardinal lui procurât un grand nombre d'occupations, il n'abandonna pas pour cela l'étude, à laquelle il donnoit tous les momens que les affaires lui laissoient libre.

Aprés avoir joui pendant quarante ans d'une santé parfaite, il tomba dans une hidropisse incurable, dont il mourut le 23. Février 1704. âgé de 73. ans.

Catalogue de ses ouvrages.

1. Historia Pelagiana, & Dissertatio de Synodo V. Oecumenica, in qua Origenis ac Theodori Mopsuesteni, Pelagiani erroris Autorum, justa damnatio exponitur, & Aquileiense schifma describitur. Additis Vindiciis Augustianis, pro libris a S. Doctore contra Pelagianos ac Semipelagianos scriptis. Patavii 1673. fol. It. Lipsia 1677. fol. It. Editio nova ab ipso Autore locupletata quinque eruditissimis Dissertationibus Historicis. Lovanii 1702. fol. Les cinq pieces qui accompagnent dans cette édition cette excel-

Henri Noris. 244 Mem. pour servir à l'Histoire lent ouvrage avoient déja paru separément, mais elies étoient devenues fort rares.

2. In Notas foannis Garnerii ad Inf. criptiones Epistolarum Synodalium XC. & XCII. inter Augustinianas Censura. Florentia 1674. in 4°. réimprime à Louvain, à Padouë & ailleurs.

3. Adventoria amicissimo & Doct. V. P. Fr. Macedo in Patavina Academia Ethices Interpreti, in qua de Inscriptione Libri S. Augustini de Gratia Christi, Albine, Piniane, & Melania disseritur. Florentia 1674. in 4°. Cette lettre est pour répondre au P. Macedo qui l'avoit fort maltraité dans son Apologie pour Vincent de , Lerins. Il lui fait vois qu'il ne doit point se mêler de parler de l'Histoire Ecclesiastique, & sur tout du siécle de S. Augustin, puisqu'il paroît n'y entendre rien. Cette lettre a été réimprimée dans l'Apendix Augusti. niana, ou le 12. tome des Oeuvres de S. Augustin, Le P. Macedo y répondit sous le nom d'un de ses Disciples dans ce petit ouvrage: Fratri. Archangeli à Parma socii P. M. Epis. zola obvia Adventoria D. Nors supe questione Grammatica, Roma. 1674. 12 des Hommes Illustres. 245

cette Lettre, & elle parut trois jours Norts.
aprés. Le stile en est fort vif, & le P.
Noris n'auroit pas manqué à lui repliquer sur le même ton, si la sacrée
Congregation ne leur avoit défendu
à tous les deux d'aller plus loin sur

4. Censura del P. Enrico Noris sopra le rispote raccolte dal P. Anibale Riccio in Nome del P. Macedo, alle propositioni parallele del P. Giov. da Guidicciolo, Lettore Giubilato Min. Offerv. in-4°. Cet ouvrage ne tient qu'une feuille. Voici ce qui y donna occasion. Entre autres Ouvrages qui furent faits contre l'Histoire du Pelagianisme, il en parut un intitulé: Propositiones parallela Michaelis Baii, O Henrici de Noris, autore R.P. Joanne à Guidicciolo Min. Off. Mantuano: Francof. 1676. in 12. Quelques-uns ont attribué cet ouvrage à Fr. Macedo, mais il est de celui dont il porte le nom. Macedo y fit même une prétenduë réponse, qui ne tend réellement qu'à justisier le parallele: Cette reponse est intitulée: Responsiones P. Fr. Macedi adversus propositiones parallelas Fr.

cette matiere.

NORIS. Annibale Riccio Veneto sacra Theologia Baccalaureo. Venetiis. 1676. in 4°. C'est contre ce dernier ouvrage qu'est celui de Henri Noris.

5. Dissertatio duplex de duobus Nummis Diocletiani & Licinii, cum auctuario Chronologico de votis decennalibus Imperatorum & Cesarum. Pat avii 1675. in 4°. Cette dissertation, qui est trés estimée, a été inserée dans le premier tome des Antiquitez Romaines de M. de Sallengre.

6. Cenotaphia Pisana Caii & Lucii Casarum dissertationibus illustrata. Venetiis 1681. fol. Cet ouvrage est excellent, de même que tout ce qui est sorti de la plume de cet illustre Au-

teur.

7. Epistola Consularis, in qua Collegia LXX. Consulum ab anno Christiana Epocha XXIX. usque ad annum CCXIX. in vulgatis Fastis hactenus perperam descripta corriguntur supplentur, & illustrantur. Bononia. 1683. in-4°.

8. Annus & Epocha Syro-Macedonum in vetustis urbium Syrıa nummis, prasertim Mediceis expositas. Additis des Hommes Illustres. 247
Fastis Consularibus Anonymi omnium Henri
optimis. Florentia 1689. in 4°. It. Flo-Noris.
rentia 1692. fol. Cette seconde édition est augmentée de l'ouvrage suivant. It. Lipsia 1706. fol.

9. Dissertationes dua 1. de Paschali Latinorum Cyclo annorum 84. 2. De Cyclo Paschali Ravennate annorum 95. Florentia 1691. sol. On voit regner dans ces ouvrages une érudition peu commune: Comme le P. Hardouin n'y est pas épargné, il parut peu de temps aprés une feüille intitulée: Pro Eumenio Pacato ad Norisium; où l'on désend ce Pere contre les accusations du P. Noris.

10. Somnia Quinquaginta Fr. Macedo in Itinerario S. Augustini post. Baptismum Mediolano Romam; excutiebat levi brachio P. Fulgentius Fosseus Augustinianus. Lugduni Batavorum (Parisiis) 1687. in-4°. réimprimé à la fin de l'Edition de l'Histoire Pelagienne de 1702. Le P. Noris, qui dans cet ouvrage s'est caché sous le nom de Fosseus, y attaque une dissertation que le Pere Macedo avoit joint à un ouvrage sur l'Incarnation contre le Monachisme de S. Augustin;

HENRY Noris 248 Mem. pour servir à l'Histoire avec un Itineraire de ce Pere. Il en releve avec beaucoup de vivacité, & sans aucun ménagement toutes les faussez.

11. Historica Dissertatio de uno ex Trinitate carne passo. Accedunt historia Pelagiana Henrici Noris ab Annonymi scrupulis vindicia. Roma. 1695. in-4°. It. dans l'Edition de l'Histoire Pelagienne de 1702: Quand l'Histoi. re de l'Heresie Pelagienne parut, elle acquit à son Auteur une grande réputation, & excita la jalousie de ses envieux & la haine de ses ennemis. On vit patoître aussi-tôt aprés un libelle sous le nom emprunté d'Humbert, intitulé: Germanitates Cornelii Jansenii & Henrici Noris autore Humberto Asceta Cartustano. fol. On y repondit par un autre qui avoit pour titte: Gerra Germanitatum Cornelii Jansenii & Henrici Noris. Cette que. relle fut portée au Tribunal de l'Inquisition. L'histoire Pelagienne y fut examinée avec toute la rigueur possible, &n'y fut fletrie d'aucune censure. Elle sut déserée une seconde sois au même Tribunal où elle sut remise à l'examen en 1676. & en sortit avec

des Hommes Illustres. 249 le même succés. Le Pape Innocent HENRY XII. ayant choisi le P. Noris pour Noris. remplir la place de sous-Bibliotecaire du Vatican, l'envie souleva de nouveau ses ennemis contre lui, & lui attira plusieurs pieces, qui lui attribuoient les erreurs condamnées dans fansenius. Le Pape donna alors ordre à des Theologiens habiles, & qu'il connoissoit pour n'être engagez dans aucun parti d'examiner avec soin les Livres du P. Noris, & de lui en faire leur rapport. Le témoignagequ'ils en rendirent fut st avantageux, qu'il fit l'Auteur Consulteur de l'Inquisition. Depuis ces trois jugemens favorables, il a paru encore trois nouveaux libelles, le premier intitule: De his que spectant ad fidem Catholicam, autore Anonymo scrupuloso. Le second, Informatio de Libro Henrici Norts ab uno Theologo Parisiensi. Le troisième, Lettera d'un Cavalier dimorante in Parigi ad un sus amice in Italia. C'est contre ces derniers ouvrages que le P. Noris composa celui-ci où il éclaircit toutes les dissicultez qui pouvoient faire de la peine à ses adversaires.

HENRI 12. Henrici Noris Paranesis ad U.C. Noris. Foannem Harduinum S. J. P. Opus Postbumum. Accedit ejusdem Thraso, seu Miles Macedonicus Plautino sale perfrictus opera Annibalis Corradini Veronensis. Amstelodami 1709. in-12. La seconde partie de cet ouvrage qui est contre le P. Macedo, & dans laquelle le Pere Noris a pris le nom de Corradini, avoit deja paru en Italie avec ce titre Altdorfii Noricorum, in-4°. sans marque d'année; mais cette édition s'est faite vers l'an 1675. C'est une satyre fine & spirituelle, où le P. Macedo n'est épargné en aucune maniere. Cependant rien n'est plus mince que la question dont il s'agissoit entr'eux. C'étoit seulement de Îçavoir fi S. Augustin a mis à dessein Albinus pour Albina, en voulant parler d'une femme dans son Traité de la Grace de Jesus-Christ, ou si ce n'est qu'une faute. Le Cardinal Noris a soutenu que ce n'étoit point une faute, & que les noms Grecs & Latins terminé en US. se donnent également aux hommes & aux femmes; le P. Macedo a crû au contraire, que par le mot d'Albinus, Saint Augu-

250 Mem. pour servir à l'Histoire

des Hommes Illustres. 251
Itin vouloit désigner un homme. On HENRI
a déja vû ci-dessur ouvrage du Noris.
Cardinal Noris sur ce même sujet.

V. sa vie écrite par François Blanchini, inserée dans le Vite degli Ar-

sadi, tom. I.

## PHILIBERT COLLET.

HILIBERT COLLET,, Avo-P. Cor cat au Parlement de Bourgogne, LET, & Substitut du Procureur General. au Parlement de Dombes, Juge & Maire de Châtillon-les-Dombes, né dans cette Ville le 11. Février 1643. étoit fils de Pierre Collet Procureur d'Office, & de Suzanne Girard de Montrevel. M. Collet ayant achevé ses études à Lion dans le Collége des Jesuites, n'ayant encore que seize ans, les Peres de la Chaise & Menestrier, qui avoient été ses Professeurs, le firent recevoir dans le Noviciat de leur Societé à Avignon. Il enseigna les basses Classes à Dole & à Ronane, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, que quelques raisons de famille l'obligerent de quitter cet état. Certaines

252 Mem. pour servir à l'Histore

LET.

P. Col- disgraces imprévûës qui arriverent'à M. Collet, & dont il se tira avec honneur, l'engagerent à voyager. Il passa en Angieterre, & fit quelque séjour à Londres. Sa curiosité lui sit rechercher le commerce des Sçavans dont cette Capitale est si remplie. Il fut reçû avec agrément chez Messieurs Willis, Boyle, & plusieurs Curieux de toutes sortes de Sciences & de toutes les Sectes.

> Fatigué de ses Voyages & de la vie errante qu'il avoit menée pendant une assez longue suite d'années, il se laissa aller à cette envie si naturelle de revoir sa patrie. Ses parens lui presenterent une épouse dont la beauté & la vertu l'obligerent de se fixer entierement. Elle étoit fille d'un Medecin du Pays, & s'appelloit Jeanne Guichenon. M. Collet l'époula en Février 1679. Il ne jouit que pendant très-peu d'années des douceurs d'un mariage si heureux. Elle mourut à trente-trois ans, & laissa deux enfans, un garçon & une fille. Le garçon avoit de très-belles dispositions pour les Sciences. Le Pere n'avoit rien épargné pour cultiver ce cher

des Hommes Illustres. 253
fils, qui fut reçû Avocat au Parle-P. Colment de Bourgogne; il s'y fit une ré-LET.
putation qui ne dura pas, puisqu'il
mourut à vingt-trois ans. La fille vit
encore. Elle est mariée avec M. Lan-

guet. M. Collet mourut après deux jours de maladie à Chatillon-les-Dombes, le 31. du mois de Mars 1718. à 76. ans commencez. Je ne dois pas dissimuler que ses ennemis l'ont accusé d'avoir parlé de certaines cérémonies de la Religion avec des termes peu respectueux, mais les sentimens qu'il a fait paroistre long-temps avant sa mort, doivent essacer toutes les impressions & les faux préjugez qu'on a eus contre lui; & je dois assurer que l'on peut comparer les derniers momens de sa vie, à ceux que nos Légendes ont le plus vantez, & qu'ils ont proposez pour modele. Avant que de recevoir les secours que l'Eglise offre aux Fidelles, & pour lesquels il avoit témoigné beaucoup d'empressement, M. Collet demanda pardon à Dieu, & à tous ceux dont il avoit interessé la réputation par des chansons ou par des billets

P. Col-satyriques. M. son frere, qui étoit present à cette déclaration si chrétienne, l'interrogea s'il ne se repentoit pas d'avoir composé des Livres dont les sentimens étoient singuliers, & qui avoient fait quelque partidans le monde. Non, dit-il, je ne m'en repens pas, parce que je les ay soûmis, & que je les soûmets comme je dois aux décisions de l'Eglise. Peuton trop loier de si belles dispositions!

Ouvrages imprimez de M. Col-

par Philibert Collet, imprimé aux dépens de l'Auteur en 1689. Ce fut Antoine Michard qui l'imprima à Dijon, in 12. L'Ouvrage, quoique critiqué par differentes personnes, a neanmoins trouvé sa place dans le Catalogue des Livres choisis que le P. Mabillon a proposé à la fin de son Traité des Etudes Monastiques. Baillet, p. 458. de ses Auteurs déguisez, en a fait l'éloge. Ce Traité est une histoire de l'Excommunication. M. Collet la cherche dans chaque siecle, il en suit la Tradition. L'Auteur étoit

des Hommes Illustres: 255 dans les Censures lorsqu'il composa P. Concet Ouvrage. L'excommunication LET. avoit été lancée contre lui, parce qu'il avoit empêche, avec quelque petite violence, qu'on enterrât une personne dans une Chapelle de l'Eglise Paroissiale de Dombes, dont il étoit Patron. M. l'Archevêque de Lyon mieux instruit, leva la Censure & le reçût avec des manieres trèsobligeantes. Quelques conferences avec l'illustre M. Bossuet Evêque de Meaux avoient disposé notre Jurisconsulte à une soûmission prudente dans cette occasion, quoiqu'il semblât que la justice fut entierement de son côté. M. Collet, pendant son séjour à Paris, avoit amassé des materiaux pour construire son Ouvrage. A son retour, il le fit imprimer à Dijon. M. de Meaux la même année en reçût un Exemplaire, & fit un remerciment qui marquoit l'estime qu'il faisoit de l'Auteur & de son Livre. Les Libraires de Paris en ont donné une Edition que je n'ay pas vûë.

2. Traité de l'Usure, in 8°. Lyon 1690. sans nom d'Imprimeur, de P. Col-Ville, ni d'Auteur, & à Paris chez

LET.

J. Guignard 1693. Ce Traité fut fait à l'occasion de quelques Missionnaires qui prêcherent à Bourg en Bresse, contre certains usages du Pays, confirmez par un Arrest du Conseil enregistré au Parlement de Bourgogne le 30. Janvier 1643. Cet usage permet de stipuler dans une obligation des interêts d'une somme exigible. Les zelez Missionnaires condamnerent hautement ces obligations, ils les traiterent d'usuraires. M. Collet écrivit ce Livre contre eux. Il prétend que le Roy Juge du bien public, & un ulage immemorial suffisoir pour autoriser ces pratiques. Ce Traité devoit faire un gros in 80. Mais l'Abbé de S. Real & quelques amis, lui conseillerent de l'abreger. Messieurs Berroyer & de Laurier?, dont le merite est si connu, ont mis cet Ouvrage de M. Collet parmi ceux qui expliquent les Statuts de Bresse.

V. Bibliotheque des Coûtumes, p. 105. L'Auteur à la sollicitation de son Imprimeur de Lyon, avoit travaillé depuis peu à un 2 vol. J'en ay

vû

des Hommes Illustres. 257 vû les feuilles, je ne sçai ce qu'elles P. Colsont devenuës.

3. Préface du Dictionnaire Mathematique d'Ozanam, imprimé in 40.

chez Michallet, en 1691.

4. Entretiens sur les Dimes, Aumônes, & autres liberal tez faites à l'Eglise, in 12. 1693. sans nom d'Imprimeur, ny de Ville, & à Paris chez 9. Guignard 1693. in 12. On sçait que c'est à Lyon qu'ils parurent d'abord. Ces entretiens sur les Dixmes, doivent leur naissance à une conversation que M. Collet eut à Issy avec M. l'Avocat General Talon, à qui l'Ouvrage est dedié. M. Collet sur rendre ses devoirs à ce grand homme. M. Ozanam, ami, parent, & compatriote de M. Collet, avoit été son Introducteur à Issy. L'entretien presenta une discussion des Dixmes. M. Collet tâcha de prouver que celles qui se payent aujourd'hui au Clergé, ne sont ny de Droit Divin, ny de Droit Ecclesiastique, mais de Droit Domanial, & que nos Rois de la premiere Race les avoient données. aux Ecclesiastiques, pour récompense des services qu'ils en avoient Tome III.

P. Col-reçûs, comme les Empereurs Romains donnoient à leurs foldats les Terres Decumanes, Agn Decumani, pour récompense après une vic-

> 5. Historia Rationis. Lugduni, in 12. 1695. Aut. D. P. D. J. U. D. ( Autore Domino Philiberto Dombens Inris Utriusque Doctore, ) c'est l'interpretation que je donne à ces lettres initiales. Comme M. Collet avoit fait trois années de Philosophie à Lyon sous le P. la Chaise, & qu'il avoit profité des leçons d'un si grand Maître, il avoit soûtenu des Theses fort amples & fort raisonnées, qui composoient un in-folio de près de 120. pages, imprimées à Lyon chez Daclin, chargées de la plus petite impression. C'étoit l'Ouvrage du soûtenant. L'inclination qu'il a toûjouis cuë pour la Philosophie lui avoit fait former le plan d'une histoire complette de cette Science, sous ce titre; Histo ia Rationis, Historia Morum, & Historia Na ura. On n'a que la premiere partie de l'Ouvrage. Il l'avoit dressé à l'usage de son fils. Le

des Hommes Illustres. 259 reste de ce plan est demeuré en ar-P. Colriere.

M. Collet a long-tems travaillé sur l'Histoire naturelle de Bresse. Elle faisoit partie de la Physique, & elle en étoit le fondement. Tous ces recueils ont été dissipez; on n'en sçait pas le sort.

6. Entretiens sur la Clôture Religieuse, par M. P. C. in 12. Cl. Michard, Dijon. 1697. M. Collet alloit à Lyon avec M.le Cardinal le Camus Evêque de Grenoble, qui venoit de gagner à Dijon son procés contre les Dames de Montfleury, & qui vouloit qu'elles gardassent une Clôture exacte. La matiere de la Clôture fut agitée vivement pendant le voyage. Elle fut approfondie, M. Collet combattic pour la liberté, & s'opposa à la Clôture. M. le Cardinal ne pût jamais découvrir le nom de son Antagoniste. Il l'estima sans le connoître: voila l'histoire de ces Entretiens. Ils combattent fortement la Clôture des Religieuses. Ces Entretiens ont été pourtant imprimez avec l'approbation de Cl. Provin, Docteur en Theologie, the trace sit pointful, our of Ying in the

260 Mem. pour servir à l'Histoire

P. Col- Cuté de S. Nicolas de Dijon. L'Approbateur fait valoir le commandement du Concile de Trente sur la Côture, & dit que M. Collet a tiré des plus pures sources de la discipline de l'Eglise, ce qu'il avance dans son Livre. Comment accorder l'Auteur

& l'Approbateur?

7. Deux Lettres à M. Bornet-Bourdelot, sur l'Histoire des Plantes de Tournesort. Elles n'ont point de date ni de nom d'Imprimeur. M. Collet blâme Tournesort d'avoir changé l'ancienne méthode de connoître les Plantes par les seüilles, & de vouloir qu'on en cherchât le caractere dans les sleurs & dans les graines. M. Chomel en 1697, sit paroître à Paris dans le Journal des Scavans, p. 418, in 12, une Réponse à ces Lettres.

8. Deux Lettres concernant l'Historre de Donbes, in 4°. sans date, &c. Elles ont été placées dans les Dissertations préliminaires qui sont au-devant des Statuts de Bresse, par M. Collet. La Réponse du P. Menestrier sur cette matière, est p. 529, du Journal des Sgavans, édition in 12. 1697.

des Hommes Illustres. 261 La dispute rouloit principalement P. Cozsur la position Geographique des Se-LET. guliens. Ces Lettres sont assez bonnes; elles expliquent quelques endroits des Commentaires de Cesar. U y montre que les Suisses voulans entrer dans la Gaule, passerent par le Diocese de Bellay, & que Cesar les avoit battus au passage de la Saone,

entre Châlons & Macon. M. Collet refute aussi l'Histoire de Domb's par Neuvéglis, & prouve que les Segu-

siens & les Sebusiens sont la même chole.

9. Commentaire sur les Statuts de Bresse, Lyon in fol. 1698. (1. Carteron. On doit cet Ouvrage au séjour de plusieurs années que M. Collet fit à Dijon. Comme il étoit Neveu de Revel, qui a si bien travaille sur ces Statuts, il trouva que l'Ouvrage de son oncle étoit trop abregé. M. Coller develope la matiere, & lui donne une juste étenduë. La Bib iotheque de M. le President Bouhier a fourni de quoi enrichir ce Commentaire:

10. atalogue des Plantes les plus considerables qu'on trouve à l'entour de la Ville de Dijon, in 12. 1702. Cla

P. Col-Michard. Dijon. Ce Catalogue n'est pas assez travaillé. Il range les plantes par classes, & il les divise par la forme des feüilles: & l'on sçait que les Bauhyns, les Rays & les plus habiles Botanistes ont crû que c'étoit

M. Collet a laissé quelques Manus.

une chose impossible de ranger les plantes de cette maniere, parce que toutes les especes ne sont pas encore

11. Critique de l'Histoire de Bresse par Guichenon. L'Auteur m'en donna l'original en 1714. à Bourg. En travaillant sur les Statuts de son Pays, il avoit parcouru les Registres du Parlement de Bourgogne. Cela lui a découvert plusieurs fautes de Guichenon, qui donne une noblesse ancienne à quantité de personnes dont les Lettres ne sont enregistrées que depuis que ques années. Il est pourtant vrai que l'envie de critiquer cet Historien à souvent servi de guide à M. Collet, au lieu que dans ces matieres, il ne faut rien avancer que les titres en min, & tout prouver par des actes bens & autentiques. M. Collet cher choit à dégrader plusieurs personnes P. Cozequi ne devoient leur noblesse qu'à let.

l'Historien moderne du Pays. Quoique quelques-uns eussent menacé M.

Collet d'accabler ses épaules des dépouilles de leur noblesse; il m'avoit donné la commission de faire imprimer l'Ouvrage à Dijon; mais je n'ay pas jugé à propos de me conformer en cela aux intentions du Critique.

Quelques personnes ont des copies de cette piece un peu plus amples que

12. Entretiens de Table.

la mienne.

13. Critique de quelques Memoires de Trévoux. J'en ay quelques cahiers originaux.

14. Histoire de Dombes.

15. Histoire naturelle de Bresse.

Dialogues intitulez: Georgiques, contenant des remontrances un peu vives des Curez du Diocese de Lyon, contre une Ordonnance de M. de Saint-George, Archevêque de cette Ville.

Ce Catalogue des Ouvrages de M. Cellet, fait connoître qu'il n'avoit negligé au cane Science, qu'il P. Col- les avoit méditées & cultivées avec Let. soin.

Au reste, la nature paro ssoit avoir ménagé ses efforts, en faisant la taille de ce Sçavant, elle étoit au dessous de la mediocre. Havoir le corps comme le visage, sans aucun air qui pût prévenir en sa faveur. Les jambes ne répondoient pas à la grosseur du corps. La tête y répondoit davantage. Tout annonçoit dans cet homme un personnage qui ne respiroit que la liberté Gauloile, ou bien un Philosophe à système, qui à force de vouloir s'éloigner des opinions populaites, donnoit souvent dans ce qu'une belle imagination lui presentoit de nouveau, & sentoit un peu l'original. Selon d'autres, il paroissoir être fait pour l'ancienne Académie, ou plûtôt pour l'école d'Epicure. Mais je ne sçai si ce Maître auroit avoué un tel disciple, quoique M. Collet se donnât que quefois cette qualité. Malgré la varieté de ce caractere, on découvroit chez lui une memoire bien remplie, beaucoup d'esprit &: de pénétration; & ce qui vout en core mieux, c'est qu'en mille occas fions!

des Hommes Illustres. 265 fions il a montré qu'il étoit docile, P. Collami sincere, & toûjours prêt à rendre LET. service.

M. de la Monnoye, qui a connu parfaitement M. Collet, lui donne, dans l'édition de Baillet, les titres de Philosophe, d'Historien & de Juris-consulte.

Cette Vie est de M. Papillon, Chanoine de la Chapelle aux Riches de

Dijon.

## JOSEPH - MARIE TOMMASI.

nâquit à Alicate, Ville de Sicile, Tommasi le 12. Septembre 1649. de Jules Si.

Tommasi, Duc de Palma. L'étude & la pieté furent toute l'occupation de sa jeunesse. A l'âge de 15. ans il entra chez les Théatins de Palerme, renonçant ainsi à tous les avantages qu'il pouvoit esperer dans le siecle en qualité d'aîné de sa famille, & il y sit profession le 25. Mars 1666.

Il se distingua dans la vie Religieuse par une mortification rigoureuse, par une pauvrete exacte, par

Tome III. 2

266 Mem. pour servir a l'Histoire Joseph une humilité & une obéissance qu'il

MASI.

M. Tom - poussa quelquefois jusqu'à l'excès, & dans la République des Lettres par son travail & par sa science. Cette partie de la science Ecclesiastique, qui regarde l'Office Divin, l'occupa particulierement, quoiqu'il ne negligeat pas les Belles Lettres. Il voulut même s'assujettir au travail pénible d'apprendre le Grec, l'Hebreu, le Chaldéen & l'Arabe, & il se rendit habile dans ces Langues, sans le secours d'aucun Maître; il prit seulement un Rabbin-tres-sçavant, pour se perfectionner dans la Langue Hébraique.

> Le Cardinal Albani, qui avoit beaucoup d'estime pour lui, étant devenu Pape, le fit d'abord Qualificateur du S. Office, & ensuite Consulteur de la Congregation des Rites; & enfin Cardinal le 18. May 1712, mais il ne joüit pas long temps de cette dignité, car il mourut le 1. Janvier 1713. dans sa 64. année. Il avoit été reçû dans l'Academie des Arca-

diens le 9. Aoust 1712.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Codices Sacramenterum nongentis

des Hommes Illustres: 267
annis vetustiores, nimirum, Libri tres Joseph?
Sacramentorum Romana Ecclesia; M. Tom.
Missale Gothicum sive Gallicanum ve-massi.
tus, Missale Francorum, Missalle Gallican. vetus. Rom. 1680. in 4.°...
Joseph-Marie Tommasi a fait un riche
present au public en faisant imprimer ces quatre Sacramentaires. Le P.
Mabillon a fait réimprimer les trois
derniers, dans son Livre intitulé:

Liturgia Gallicana.

2. Psalterium juxta duplicem editionem Romanam & Gallicanam, una cum Canticis ex duplici item editione, & Hymnarium, atque Orationale. Editio ad veterem Ecclesiasticam formam ex antiquis MSS. exemplaribus digesta. Roma 1683. in 4°. Il publia cet Ouvrage sous le nom de Foseph-Ma-

3. Responsorialia & Antiphonaria Romane Ecclesia à S. Gregorio Magno disposita. Accessit appendix varia continens Monumenta vetera ad Antiphonas, Responsoria, Ecclesiasticosque versus pertinentia. Ex MSS. Codd. nunc primum prodeunt, & Scholiis explicantur. Roma 1686. in-4°. Cet ouvrage porte encore le

rie Caro.

. Z ij

263 Mem. pour servir à l'Histoire nom de Joseph - Marie Caro.

Joseph.-M. Tom Masi.

A. Sacrorum Bibliorum juxta editionem, seu LXX. interpretum, seu B. Hieronimi, veteres tituli, sive capitula,
sectiones, stichometria, exmajore parte
ante annos mille in Occidente usitata,
una cum antiquis prologis, argumentis,
oc. è MSS. Codicibus prompta, nuncque primum edita studio Josephi-Ma-

rie Cari. Rome 1688. in 4°.

Ecclesia, idest, Antiphonarius S. Gregorii Papa, Comes ab Albino ex Caroli Magni Imperatoris pracepto emendatus, una cum aliis Litaniis; & Capitulare Evangeliorum. Ex MSS. Codicibus, sive primumedita, sive emendata, studio Josephi M. Cari. Roma 1691. in 4°. Coux qui font leur étude de ce qui régarde l'Ossice Divin, trouveront dans cet Ouvrage, de même que dans les autres du même Auteur, plusieurs choses curieuses à apprendre.

6. Psalterium cum Cantisis, versibus prisco more distinctum argumentis & orationibus vetustis novaque literali explanatione dilucidatum. Roma 1697. in 4°. L'Auteur a mis à cet Ouvrage son vrai nom. des Hommes Illustres. 269

7. Officium Dominica Passionis, fe-Josep.M. ria sexta Parasceve Majoris Hebdoma-Tomm Ada secundum Ritum Gracum, nune st. primum latine editum. Roma. 1695. in 80.

8. Indiculus institutionum Theologicarum veterum Patrum, que aperte O breviter exponunt Theologiam, sive Theoreticam vulgo speculativam, sive practicam. Roma. 1701. in 4°. Ce petit Ouvrage n'est qu'un projet d'un grand Ouvrage qu'il a donné ensuite. Il y traite de la methode qu'il faut garder pour enseigner & apprendre la Theologie des Peres. Il voudroit qu'on fit lire aux Ecclesiastiques certains traitez des Peres purement Theologiques, & qu'on y ajoûta de petites notes qui marquassent ce que l'Eglise a decidé depuis sur les matieres traitées par les Peres; & c'est sur ce plan qu'il a fait ses Institutions Theologiques. Il propose cinq regles qu'il croit necessaires pour entendre les Ouvrages des Peres. La premiere, qu'ils ont coutume de se servir des mots & des manieres de parler dans le même sens que l'Ecriture Sainte les employe, & non dans le sens des

Joseph Philosophes Payens. La seconde, que M. Tom-les Peres écrivant pour les ignorans comme pour les sçavans, se servoient MASI: des manieres ordinaires de parler, sans rechercher avec la derniere précision, la juste signification des termes. La troisiéme, que la plûpart des Peres ayant été élevez dans la Phi-losophie de Platon, se servent de manieres de parler Platoniciennes, qui font de la peine à ceux qui n'y sont point accoûtumez. La quatriéme, qu'avant que d'entrer dans la discution des dogmes, il faut sçavoir le jugement de l'Eglise, afin de le suivre inviolablement. La cinquieme; qu'il est bon de remarquer que souvent les Peres traitant d'un point de doctrine ou de morale, le poussent

onber dans un excès opposé.

9. Institutiones Theologica antiquorum Patrum, qua aperto sermone exponunt breviter Theologiam, sive Theoreticam, sive practicam. Roma in 8°.
trois tomes. Le premier, en 1709.
le second en 1710. & le troisséme en 1712. Le premier tome contient le Livre des Prescriptions de

avec tant de force, qu'ils semblent

des Hommes Illustres. 271 Tertullien, deux Oraisons de S. Gre- Joseph goire de Nazianze, l'une sur la mo M. Tomderation qu'il faut garder dans les MASI. disputes Théologiques, & l'autre qui est sa premiere sur la Théologie, & l'Avertissement de Vincent de Lerins. On trouve dans le second volume le troisième Livre de S. Cyprien, des Témoignages à Quirinus; les Ascetiques de S. Basile; ses discours sur le jugement de Dieu, & sur la vraie foy, & ses morales. Le troisième tome comprend l'Ancorat de S. Epiphanne, l'abregé que ce Saint Docteur a fait lui-même de l'Ancorat, & sa confession de foy. L'Auteur devoit donner encore plusieurs volumes, mais la mort l'en a empêché. Il avoit promis de joindre des notes aux traitez des Peres, mais il ne s'en trouve que dans le troisiéme tome.

e di far Orazione secondo la dottrina delle divine scritture e de SS. Padri. In Roma 1687 in 12. C'est un Ouvrage de dévotion de même que le suivant.

11. Breve Ristretto de salmi, che Z iiij Josep.M. comprende i versi di Oratione in quelli Tomma-contenuti. In Roma 1699. in 8°. Il a encore donné quelques autres Ouvrages du même genre.

> V. Son Eloge par Antoine-Marie Borromée, Evêque de Capo d'Istria, dans le Vite-degli Arcadi, tome 3. par Mongitore, dans sa Bibliotheca Sicula, & par Jean Titolivio, dans un Ouvrage latin sait exprès, & impri-

mé à Rome en 1713. in 4°.

Les Ouvrages Liturgiques du Cardinal Tommasi, ayant été attaques après sa mort par une critique violente & emportée, une personne qui s'interesse à sa réputation y a répondu par un Ouvrage intitulé: La difessa de Libri Liturgici della Chiesa Romana, e della sacra persona del venerabile Cardinale Giuseppe Maria Tommasi Chierico Regolare, illustratore e divolgatore di essi, contra certe osservazioni sparse d'interno. In Palermo. 1723. in 40.



JEANZ

## JEAN-FOY VAILLANT. FOYVAIL

TEAN-FOY Vaillant naquit à Beau-Jvais, le 24. Mai 1632. A l'âge de trois ans il perdit fon Pere, Un oncle maternel à qui la mort avoit enlevé presque dans le même tems un fils unique, prit soin de son éducation. Charmé du succes de ses premieres études, il le destina pour son successeur dans la charge de Judicature qu'il possedoit; & se voyant prêt à mourir, avant que son neveveu fût en état de répondre à ses vûës, il le fit heritier de son nom & de la plus grande partie de sonbien. Cette mort changeales projets de son établissement. Il quitta la Jurisprudence pour s'appliquer à la Medecine, & il n'avoit pas encore 24. ans lorsqu'il y fut reçû Docteur.

Jusques-là il n'avoit marqué aucune inclination particuliere pour l'étude des Medailles; mais une occasion qui se presenta, l'engagea à s'y appliquer. Un Fermier des environs de Beauvais, trouva en labourant la terre, une grande quantité de Me-

LANT.

J F. VAIL dailles antiques. Il les porta à M. Vaillant, qui les examina & crut d'abord n'y donner qu'une legere attention. Mais bien-tôt il s'y livra entiement. Son esprit frappé, & sa curiosité toûjours soûtenue par de nouveaux évenemens que les Historiens avoient mal rapportez, ou dont ils n'avoient point parlé, ne lui permirent pas de perdre de vûé ces Monumens. Son goût & son genie pour les Medailles se déclarerent alors. Il entreprit de les expliquer & réuffit à quelques-unes. Cette étude devint dans la suite sa plus agréable occupation, & il y donnoit tous les momens de loisir qu'il pouvoit avoir; momens toûjours faciles à trouver pour cultiver ce que l'on aime.

Des affaires domestiques l'ayant appellé à Paris, il y vit M. Seguin Doyen de S. Germain de l'Auxerrois, qui avoit un beau Cabinet de Medailles, & qui se plaisoit extrêmement à cette sorte d'étude. Dans les conferences qu'ils eurent sur ces matieres, M. Seguin sentit le genie superieur du nouvel Antiquaire, qui promettoit beaucoup, & s'emdes Hommes Illustres. 275
pressa de le produire auprés de Mes-J.F.VAIL
sieurs de Lamoignon, Bignon, de Se-LANT,
ve & de Harlay, dont le seul nom
rendoit déja celebre une science qui

n'étoit encore qu'au berceau. Le merite de M. Vaillant fut auf si connu de M. Colbert, qui le choisit pour aller chercher dans l'Italie, dans la Sicile & dans la Grece, des Medailles propres à enrichir la suite que M. Gaston, Duc d'Orleans avoit donné au Roi. Ravi de pouvoir perfectionner son goût par une semblable recherche, il partit & revint au bout de quelques années, chargé d'une abondante moisson. Le nouveau Cabinet du Roi en fut augmenté de moitié; & quoiqu'on y ait ajoûté depuis, il fut déslors au dessus de tous ceux que l'on connoissoit en Europe.

Le Ministre engagea une secondo fois M. Vaillant à passer la Mer. Il partit au mois d'Octobre 1674. & alla s'embarquer à Marseille avec plusieurs autres personnes, qui comme lui comptoient de se trouver à Rome, à l'ouverture du grand Jubisé de l'année Sainte. Mais une triste a-

J.F.VAIL vanture traversa seur curiosité. Els LANT. étoient sur une barque de Livourne,

étoient sur une barque de Livourne, qui le second jour du départ fut attaquée & prise par un Corsaire d'Alger. Aprés quatre mois & demi de captivité il fut permis à M. Vaillant de retourner en France. On lui rendit une vingtaine de Medailles d'or qu'on lui avoit prises, & il entra dans une barque, qui partoit pour Marseille, elle faisoit route depuis deux jours avec un vent favorable, lorsque le Pilote aperçût un Bâtiment de Salé, qui avançoit à force de voile, & quelque manœuvre qu'il sit pour l'éviter, le Corsai. re l'approcha à la portée du canon. Alors M. Vaillant qui redoutoit les miseres d'un nouvel esclavage, avalla les Medailles d'or qu'on lui avoit rendoës à Alger. Un coup de vent les éloigna presque aussi-tôt du Corsaire, & les jetta sur les Côtes de Catalogne, où ils faillirent à échouer. Ils vinrent ensuite s'embarasser entre les bancs de sable, qui sont vers l'embouchure du Rhône. M. Vaillant s'étant mis dans l'esquif, aborda lui cinquiéme au rivage le plus prochain,

des Hommes Illustres. 277

Cependant les Medailles qu'il a- J.F. VAIE voit avalées, & qui pouvoient peser LANT, cinq à six onces, l'incommodoient extrèmement. Il consulta deux Medecins sur ce qu'il avoit à faire. L'accident leur parut singulier; mais ils ne demeurerent pas d'accord du remede, & dans l'incertitude, M. Vaillant ne fitrien; la nature se soulagea d'elle-même de temps à autre. Il avoit recouvré plus de la moitié de son trésor, lorsqu'il arriva à Lyon; il y alla voir un curieux de ses amis, à qui il conta ses avantures, & n'oublia pas l'article des Medailles, il lui montra celles qui étoient déja revenues, & lui fit la description de celles qu'il attendoit encore: Parmi ces deinieres étoit un Othon, qui fit tant d'envie à son ami, qu'il lui proposa de l'en accommoder pour un certain prix. M. Vaillant y consenti pour la rareté du fait & heureusement il se trouva le jour même en

Il revint à Paris, prit d'autres inftructions, repartit, & fit un voyage plus heureux. Il penetra dans le fond de l'Egypte, & de la Perle, où il

état de tenir son marché.

J.F.VAIL trouva tout ce qui pouvoit dédom-LANT. mager un Antiquaire de ses peines & de ses fatigues, & d'où il rapporta de nouveaux tresors.

Lorsqu'il plût au Roy Louis XIV. de donner une nouvelle forme à l'A-cademie des Inscriptions [en 1701.] M. Vaillant y fut d'abord appellé en qualité d'Associé, & eut l'année suivante une place de Pensionnaire vacante par la mort de M. Charpentier.

Au reste M. Vaillant avoit été marié deux fois, & par une dispense particuliere du Pape il avoit épousé successivement les deux sœurs, dispense d'autant plus singuliere qu'il avoit eu un enfant de la seconde du vivant de la premiere; aussi eut-il bien de la peine à l'obtenir, on ne l'accorda qu'à ses instances & à ses importunités, & il sut obligé avant que d'en venir là, de travailler pendant quelque temps comme un simple manœuvre à l'Eglise de S. Pierre de Rome.

Il a eu plusieurs enfans, & un fils entre autres qui a rempli dignement une place dans l'Academie des Belles Lettres.

des Hommes Illustres. 279 Il mourut le 23. Octobre 1706. J.F. VAIL d'une apoplexie de sang, dans sa 76. LANT. année. La force de son temperament

sembloit lui promettre une vie en-

core plus longue.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Numismata Imperatorum Romanorum prestantiora à Julio Cesare ad Postumum & Tyrannos. Paris. 1674. 4°. 2 Editio auktior, Paris. 1694. in-4° · 2 · tom. It. 3. Editio, Paris. in-4°. 2. tom. It. Hollande. Cet Ouvrage est le fruit des prieres que plusieurs des amis de M. Vaillant lui sirent de leur donner une liste des plus belles Medailles, afin que sorsqu'elles tomberoient entre leurs mains, ils en pussent faire un choix & ne se pas charger des communes. Le soin qu'il avoit pris dés sa jeunesse d'amasser un grand nombre de ces précieux monumens de l'Antiquité, & la connoissance particuliere qu'il en avoit acquise, l'avoient mis en état de les satisfaire, de sorte qu'il lui fut aisé de faire un recueil de toutes ces Médailles. Il les disposa, non pas selon l'ordre des temps, mais selon la qualité de leur

LANT.

J.F. VAIL matiere. La premiere édition fut si bien reçûë, qu'il fut obligé d'en donner une seconde, qu'il augmenta de tant de Médailles curieuses qu'il avoit vûës depuis, dans les Cabinets des Princes, ou qu'il avoit ramassces dans ses voyages, que cet ouvrage parut plûtôtinouveau que réimprimé. Il en a donné une troisséme édition, où il a rétranché plusieurs Médailles qu'il a reconnu dans la suite être fausses & où il a crû devoir ne point marquer, comme il avoit fait dans la seconde, les Cabinets où l'on pouvoit trouver chaque Médaille, sous pretexte qu'elles pouvoient avoir depuis changé de Maître. Cette omission de la troisiéme édition fait rechercher la seconde, préferablement à elle. Pour ce qui est de l'édition de Hollande elle est tellement défigurée par les fautes d'impression, qu'elle ne peut pas être d'une grande utilité.

2. Seleucidarum Imperium, seu HistoriaRegum Syria, ad fidem Numismasum accommodata. Parif. 1681. in 4°. Nous n'avons rien de si embrouillé dans l'histoire ancienne, que celle des

des Hommes Illustres. 281

des Rois de Syrie, qu'on nomme J.F.VAIL communement Selencides, du nom LANT.

de Seleucus, un des Lieutenans d'A-lexandre le Grand, qui fonda ce Royaume la premiere année de la 117. Olympiade, 312 ans avant la naissance de Jesus-Christ. On connoissoit quelques uns de ces Rois par les Livres des Machabées. & par l'Histoite de Joseph; mais il en restoit beaucoup d'inconnus, qui l'auroient peut-être toûjours esté, si M. Vaillant n'avoit tiré des Médailles de quoi en faire une suite non interompuë:

3. Numismata Ærea Imperatorum, Augustarum, & Casarum in Coloniis, Municipiis, & Orbibus Jure Latia donatis, ex omni modulo percussa. Parisiis 1688. fol. 2. tom. Cet Ouvrage a esté contresait à Amsterdamen 2. vol. in-4°. & désiguré par un grand nombre de fautes d'impression. M. Vaillant l'a dedié à M. le Duc du Maine, qui venoit de se l'attacher par une pension considerable.

4. Numismata Imperatorum & Casarum, à populis Romana ditionis Grace loquentibus ex omni modulo percussa. Paris. 1698. in-4°. It. 2. Editio reco-

Tome III. Aa

J.F.VAI gnita, septingentis Nummis aucta: LANT. Amstelod. 1700. in-fol. Cet Ouvrage

est enrichi d'un grand nombre de notes excellentes, qui semblent, n'être courtes, que pour être plus

claires & plus précises.

Regum ad sidem Numismatum accommodata. Amstelod. 1701. sol. Cet our vrage est d'une grande utilité pour supléer au défaut de l'Histoire des Rois d'Egypte, dont l'injure des temps nous a laissé de si petits restes.

6. Nummi antiqui Familiarum Romanarum, perpetuis interpretationibus illustrati. Amstelod. 1703. fol. 2. tom. Quelques Antiquaires avoient déja traité le même sujet, mais il ne l'avoient jamais été aussi amplement & avec autant d'ordre qu'ill'est dans cet ouvrage.

7. Arsacidarum Imperium, sive Regum Parthorum Historia ad sidem Numismatum accommodata. Paris. 1725.

in-4°.

8. Achamenidarum Imperium, sive Regum Ponti, Bosphori, Thracia, & Bi hinia Historia ad sidem Numismatum aecommodata, Paris. 1725. in:

des Hommes Illustres. 284 40. Ces deux ouvrages Postumes, J.F. VAIL qui ont été donnez en même temps LANT. au public, joints aux H.stoires dés Ptolomées & des Selucides, répandent une grande lumiere sur l'anti-

9. Selecta Numismata antiqua ex Musao Petri Seguini cum ipsius observationibus, editio altera auctior. Paris. 1684. in-4°. Cette seconde édition est augmentée des notes de M.

Vaillant

quité.

10. Selectiora Numismata in Are Maximi Moduli è Museo. Ill. D. Francisci de Camps, illustrata per D. Vaillant. Paris. 1695. in-4°.

On a outre cela quelques piéces de sa façon dans les Memoires de l'Académie des Inscriptions & Belles-Let-

tres.

V. Son éloge par M. Gros de Boze, dans l'Histoire de l'Academie des Inscriptions & Belles-Lettres.

## HUBERT LANGUET.

HUBERT UBERT LANGUET naquit L A No à Viteaux en Bourgogne en 1518. GUET. Aaij

GUHT.

ment.

H. LAN- Il étoit fils de Germain Languet, Gouverneur de cette place, qui étoit alors trés-forte, mais qui fut ruinée aprés les guerres civiles. Dès ses plus tendres années il sit paroître beaucoup d'esprit & beaucoup d'aplication pour l'étude. Il y fit même tant de progrés, qu'à l'âge de neuf ans il parloit déja latin plus que médiocres

> Lorsqu'il eut fini ses études, & qu'il fut en état de se conduire luimême, il eût envie de voyager; passon qu'il a conservée toute sa vie. Il alla d'abord en Allemagne, où la prétendue Réformation commencoit à s'établir, dans le dessein de sixer son esprit qui avoit été jusques-là chancelant sur ce qu'il devoit croire en matiere de Religion. En 1548. un Allemand lui donna les Lieux Communs de Melanchton, & il les lût quatre ou cinq fois la même année. Ils commencerent à le fixer, & lui firent concevoir une grande estime de leur Auteur. Enfin aprés avoir consulté les principaux Theologiens de Leipsik, il embrassa leur doctrine,

des Hommes Illustres. 285

& fit profession de la Religion qu'ils H. LANGenseignoient.

Les troubles que le changement de Religion causoit dans l'Allemagne, étoit un spectacle trop desagréable pour un homme aussi porté à la paix que l'étoit Languet, pout qu'il put y demeurer plus longtems. Il alla donc en Italie, pour y passer quelque temps, jusqu'à ce que les affaires fussent plus tranquilles, & qu'il pût se choisir un domicile. Il demeura une année à Padoue, où il étudia en Droit & se fit recevoir Docteur à l'âge de 30 ans. Il passa ensuite à Boulogne. Ce fut alors qu'un livre que Melanchton venoit de mettre au jour, sur l'Ame de l'Homme, lui fit naître une si grande enviede voir l'Auteur, qu'il se hâta de parcourir l'Italie, pour se rendre au plutôt à Wittemberg en Saxe; & satisfaire sa curiosité; ce qu'il sir en 1549.

Il souhaitoit principalement savoir ce que Melanchton pensoit des disputes qui étoient survenuës entre Luther & les Zuingliens, au sujet du Satcrement de l'Eucharistie. Melanchton lui decouvrit ses sentimens, qui

H.LAN- qui plûrent si fort à l'Histoire

GUET. p'en eut point d'autres sur ce su

n'en eut point d'autres sur ce sujet tout le reste de sa vie. Il
contracta même une amitié si
étroite avec ce Théologien moderé, qu'il ne le quitta plus que
pour faire de temps en temps quelques voyages. Il l'appelloit son pere
& Melanchton lui donnoit le nom
de son sils; cette amitié dura douze
ans, c'est-à-dire jusqu'à la mort de
Melanchton.

Languet entreprenoit toutes les années quelque voyage en Automne & revenoit passer l'Hyver à Wittemberg. Il visita la Pomeranie & la Suede en 1551. & alla à Ausbourg en 1554. L'année suivante il passa en France & alla en Italie pour la seconde fois, dans le dessein d'en visiter les Bibliotheques, & de voir ce qu'il y avoit de plus curieux.

Il revint à Leipsik en 1557. mais à peine y eut-il demeuré quelque temps, que l'envie de voyager, qu'il appelleit son étoile, le reprit, & il forma le dessein de visiter les parties les plus Septentrionales de l'Europe

des Hommes Illustres. Il alla s'embarquer à Dantzic, pas-H. LANsa à Stockholm, & de là en Livonie, GUET. en Carelie & en Laponie. Il vit en revenant la Forteresse de Gripsholm, où il trouva Gustave, Roi de Suede, occupé de divers projets pour orner son Royaume & l'Université d'Upsal en particulier de plusieurs édifices publics. Ce Prince ayant appris qu'il n'y avoit point de lieu d'où il put tirer de meilleurs Ouvriers pour l'execution de ses projets que la France, chargea Languet de lui en procurer, & lui donna des Lettres Patentes pour ce sujet; mais on ne sçait pas s'il s'acquitta de cette commis-

En 1559. Adolphe Comte de Nas-Jau, frere de Guillaume Prince d'Orange, obligea Languet à faire avec lui le voyage d'Italie, qu'il revit pour la troisséme fois. Lorsqu'il eut reconduit ce Prince sur les Frontieres des Pays-Bas, Languet se rendit à Paris en 1560. presque uniquement pour voir le cebre Adrien Turnebe. La mortde Melanchion qu'il aprit peu de temps aprés, l'obligea à retour;

fion.

H. LAN- ner en Allemagne, pour offrir ses GUET. services à Peucer, gendre de ce fameux Theologien Protestant, dans une si triste circonstance.

En 1565, il entra au service d' Aus guste Electeur de Saxe, qui l'envoya en France pour seliciter le Roy Charles IX. & la Reine sa mere, sur ce qu'ils avoient rétabli la tranquilité dans le Royaume, & pour dissiper en même temps les mauvaises impressions, qu'on leur avoit données contre l'Electeur, comme s'il eût été ennemi de la France, & eût tâché de lui rendre de mauvais offices dans toutes les occasions. Il s'aquita de cet emploi avec honneur, & retourna à la sin de l'année en Saxe chargé de presens de Charles IX.

Il accompagna ensuite l'Electeur au Siege de Gotha, dont l'execution avoit esté commise à ce Prince de la part de l'Empire, & écrivit ce qui se passa de plus consider able dans cette

expedition.

L'année suivante 1568 il sut deputé par l'Electeur de Saxe à la Diete co nvoquée à Spire, & eut aussi ordre d'aller negotier quelques affaires à la

Cour

des Hommes Illustres. 289

Courde Heidelberg. Il alla de là jusqu'a H. LAN-Cologne, où il se sit connoître à la Prin-guer.

cesse d'Orange Charlotte de Bourbon, qui se trouva alors dans la même Ville, & qui conçût beaucoup d'es-

time pour son merite.

En 1570. il sur nommé Plenipotentiaire aux Conferences de Stetin, après lesquelles l'Electeur le renvoya en France, pour negotier des affaires très-importantes; mais dont on n'a jamais Îçû le secret. M. de la Mare croit qu'il étoit envoyé de la part des Princes Protestans d'Allemagne, pour felicitet Charles IX. sur son mariage avec Elizabeth fille de l'Empereur, & l'engager à observer les conditions de la paix qu'il avoit faite avec les Réformez de son Royaume. Ce fut dans cette occasion, qu'il fit cette hardie Harangue au Roi de France, au nom de plusieurs Princes d'Allemagne, comme il paroît par sa huitiéme Lettre à Sidney, où il témoigne apprehender, que cette hardiesse ne Jui cause quelque préjudice.

Il se trouva à Paris pendant le massacre de la Saint Barthelemy. Quoique le caractere d'Ambassadeur le mit

Tome III. B

H. LAN- en quelque sorte à couvert de la fu-

GUET.

reur du peuple, cependant comme il s'empressoit beaucoup pour sauver ses amis, & principalement André Wechel Imprimeur, chez qui il logeoit, & le celebre Philippe du Plessis-Mornay, il sut souvent en danger de perdre la vie, & n'échapa que par le secours de Jean de Morvillier, Evêque d'Orleans, qui avoit souvent conferé avec Languet par ordre du Roi son maître. Il y avoit d'autant plus à craindre pour lui, que la Cour de France n'étoit pas contente de la maniere hardie dont il lui avoit parlé deux ans auparayant.

En 1574. il alla à Vienne, où il pensa périr pour s'être endormi dans son lit en lisant. Le seu prit au Livre qu'il lisoit, brûla le lit où il étoit couché, & il n'en échapa qu'avec

peine.

Quelque temps après on publia un Livre imprimé à Leipsic, ou à Wittemberg, dans lequel on expliquoit la Doctrine de l'Eucharistie d'une maniere qui ne s'éloignoit pas des sentimens des Calvinistes. Cet Ouvrage excita de grands troubles des Hommes Illustres. 291

dans toute la Saxe; on en rechercha H. LANl'Auteur avec beaucoup de soin, on guet.

mit en prison plusieurs personnes, surtout celles qui avoient été amies de Melanchton, & principalement Peucer son gendre, qu'on crut être l'Auteur de ce Livre, & qui étoit l'ami intime de Languet. Il n'est pourtant pas sût que Peucer l'eût composé. Quelques uns en ont fait Auteur Pezelius, & d'autres un celebre Medecin & Philosophe de Silesie nommé Joachim Curaus. Quoiqu'il en soit, si Peucer n'en étoit pas l'Auteur, on ne doutoit pas qu'il n'en eut du moins procuré le debit, & que Languet n'y eut quelque part. Ainsi il se crut obligé de demander son congé, qu'il obtint à la verité, mais d'une maniere honorable; car bien loin de perdre les bonnes graces de l'Electeur, il fut chargé long. tems après des affaires de ce Prince à la Cour de l'Empereur; emploi dont il s'acquitta avec beaucoup de prudence & de fidelité.

En 1577. Languet passa du service de l'Electeur de Saxe à celui de Jean Casimir, Comte Palatin. Il suivit co H. LAN. GUET.

292 Mem. pour servir à l'Histoire Prince à Gand, dont les Habitans l'avoient fait leur Gouverneur à la place de Philippe de Croy, Duc d'Arfchot, qu'ils avoient mis en prison, pour n'avoir pas voulu leur rendre les privileges que Charles-Quint leur avoit ôtez. Ce Prince s'en étant retourné ensuite en Allemagne, Lanquet se fit connoître au Prince d'Orange, au service duquel il s'attacha, & qu'il ne quitta point jusqu'à la mort, si ce n'est pour faire quelques voyages assez courts, ou pour sa sante, ou pour quelques affaires.

Il se trouva aux conferences tenuës inutilement à Cologne pour la paix entre l'Espagne & les Provinces-Unies, & retourna à Anvers le 20, Janvier

1780, ...

Il alla l'année, suivante en France pour les affaires particulieres du Prince & de la Princesse d'Oran-

ge. and was the reform to be a incompany Il mourut peu de tems après son retour à Anvers, le 30. Septembre 1581. à l'âge de 63. ans. Le Senat d'Anvers lui sit des obseques magniques, où se trouverent le Prince d'Orange, & les principaux Membres de

des Hommes Illustres: 293

l'Etat. On se saisit de ses papiers, où H. LANil y avoit plusieurs choses touchant guer. ses négociations, de peur qu'elles ne tombassent en des mains suspectes. Comme il ne chercha jamais à s'enrichir, il ne laissa gueres outre ses médailles, quelque vaisselle d'argent,

& sa bibliotheque, que mille livres à les heritiers.

Languet étoit d'une douceur charmante, qui lui gagnoit le cœur de ceux qui le connoissoient. Sa conversation étoit très - agréable, & il y mêloit quelquesfois des railleries fines & délicates. Il étoit si ennemi de la tromperie & du mensonge, qu'il les évitoit même en raillant. Jamais homme ne parla plus modestement de lui-même. Il ne voulut jamais se marier, de peur que le soin des affaires domestiques n'interrompit ses études. Il parloit savamment sur les interêts des Princes, & sçavoit à fond l'Histoire des Hommes Illustres. Sa mémoire ne bronchoit jamais sur les circonstances du tems, ni sur les noms propres, & il avoit une capacité extraordinaire à discerner les inclina-Land of the and of the B b iij

294 Mem. pour servir à l'Histoire H. LAN- tions des hommes, & à prévoir les évenemens. CUET.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Il a écrit en latin l'Histoire du siège de Gotha auquel il fut présent avec l'Electeur de Saxe. Cette Histoire a été inscrée dans le quatriéme tome du recueil de ce qui s'est passé en Allemagne sous l'Empereur Ferdinand I. Mais Simon Schardius, qui est l'Auteur de ce recueil, a profité du travail de Languet sans le nommer.

2. Epistola secreta ad Principem suum Augustum Saxonia Ducem S. R. F. Septembirum. Ex Archivo Saxonico descriptas edidit Joannes-Petrus Ludovicus. Hala 1699. in 4°.

3. Epistola 96. Politica & Historica ad Philippum Sydnaum equitem Anglum Ulyssingensem Gubernatorem. in 12.

4. Epistola 103. ad Joachimum Camerarium Patrem, & Joach. Camerarium filium. Epistola 4. ad Fabianum Burggravium à Dhona. Epistola 1. ad Martinum Berzevicium Ser. Polonia Regis Conciliarium & Transylvania Cancellarium. in 12. Il s'en est fait des Hommes Illustres. 295 une nouvelle édition à Leipsie par les H. LANsoins de Carpzovius, qui est augmen- GUET tée de 22. Lettres à Auguste, Electeur de Saxe.

5. Historica descriptio suscepta à Casarea Majestate executionis Augusto Saxonia septemviro Duce contra S. Romani Imperii rebelles eorumque receptatorem, & capta urbis Gotha soloque aquati Castri Grimmenstenii XIII. Aprilis 1567. in 4°. 1568. Cet Ouvrage a été imprimé la même année en Allemand.

6. Harangue faite au Roy Charles IX. de la part des Princes Protestans d'Allemagne, imprimée au tome 1. des Memoires du regne de Charles

IX. 1578. in 8°.

7. Vindicia contra Tyrannos, sive de Principis in populum, populique in Principem legitima potestate, Stephano Junio Bruto Celta Auctore. Edimburgi 1579. in 12. Cette premiere édition paroît être de Baste. Il y en a eu plusieurs éditions depuis comme celle d'Hanau en 1595. & celles d'Amsterdam en 1611. & 1660. François Estienne a donné une traduction de cet Ouvrage en 1581. in 12. Personne ne B b iiij

H. LAN-doute plus que Languet n'en soit le veritable Auteur, & M. Bayle & M. de la Marre l'ont trop bien prouvé, pour qu'on puisse penser le contraire. Il y a de l'érudition, de l'ordre, & de la methode dans cet Ouvrage, mais les principes en sont

dangereux.

8. Apologie ou défense de Guillaume Prince d'Orange, contre le Ban & Edit du Roy d'Espagne, presentée à Messieurs les Etats Generaux des Pays-Bas 1581. Quoique Grotius ait attribué cet Ouvrage à Pierre de Villiers, M. de la Marre prétend cependant qu'il est de Languet, & on l'a toûjours crû ainsi dans sa famille, parce qu'il en avoit fait tenir un exemplaire à chacun de ses parens comme d'une production de sa plume.

V. sa vie par Philibert de la Marre; imprimée en latin à Hall, par les soins de J. P. Ludovicus. 1700.

in-12.



## SIMON EPISCOPIUS.

SIMON Episcopius nâquit à S. Epis-a de Janvier 1583. d'un pere & d'une mere Protestante. Son pere eut d'a-bord de la peine à se résoudre à le faire étudier, parce qu'ayant une nombreuse famille, & étant assez mal partagé des biens de la fortune, il n'étoit pas en état de faire les dépenses necessaires pour cela; Mais enfin le beau naturel de son fils, & les secours d'une personne riche & puissante le déterminerent à l'envoyer au College. Il y fit en peu de tems de grands progrez dans les langues Latine & Grecque, & on le jugea digne d'être mis au nombre de ceux que la Ville entretenoit dans leurs études.

Lorsqu'il eut fini ses classes, on l'envoya en 1600. continuer ses études à Leyde. Il eut le chagrin de perdre pendant son séjour en cette Ville son pere & sa mere, son pere en 1602. & sa mere en 1604. Son afflice

S. Eris-tion ne retarda point ses progrez 3
corius. quand il se sut persectionné dans la connoissance des Langues Latine & Grecque par la lecture des meilleurs Auteurs, il s'appliqua à la Philosophie, qu'il étudia pendant trois ans. Il passa de là à la Theologie, après avoir été reçû Maître-és-Arts le 276
Février 1606.

Il ne fut pas long-tems sans être jugé digne du ministere. Les Bour-guemestres d'Amsterdam souhaitoient qu'il y sut promu; mais comme dans les démêlez de François Gomarus & de Jacques Arminius, sous lesquels il étudioit la Theologie, il paroissoit pancher pour les sentimens du dernier, il trouva dans ceux qui suivoient le parti du premier de grands obstacles à sa reception. Ces dissicultez le dégoûterent de Leyde, & il alla à Franequer, où la grande réputation de Jean Drusius, Prosesseur en langue Hebraïque dans cette Academie l'attira.

Academie l'attira.

On sçavoit déja à Franequer, lorsqu'il y arriva le 12. Juin 1609, qu'il suivoit les sentimens d'Arminius, & que c'étoit un de ses meilleurs Disci-

des Hommes Illustres. 299
ples, & chacun s'empressa de le con-S. Episanoître. Il n'y demeura pas néan-copius, moins long tems, car il irrita contre lui le Professeur Sibrandus Lubertus, grand Gomariste, en attaquant trop vivement ses Theses, & il crut pour cette raison devoir retourner à Leyde, où son cher Maître Arminius étoit mort le 19. Octobre 1609.

Il fut reçû Ministre en 1610. malgré toutes les oppositions & les menées de ses ennemis, & on le donna à Bleiswie, Village qui dépend de Ro-

terdam.

La même année les Disciples d'Arminius, persecutez par les Gomaristes, presenterent une Requête aux Etats, pour leur demander leur protection, en montrant l'antiquité & l'innocence de la Doctrine qu'ils soûtenoient. Le parti opposé y répondit par une contre-Requête, & ces deux écrits firent donner aux premiers le nom de Remontrans, & aux autres celui de contre-Remontrans. L'année suivante 1611. on tint à la Haye devant les Etats de la Province une conference entre six Ministres Remontrans & six contre-Remon-

S. Epis-trans; Episcopius qui fut du nombre copius. des premiers malgré sa grande jeunesse, y sit briller son esprit; mais on ne convint de rien, suivant le sort ordinaire de ces sortes d'assemblées.

Gimarus ayant quitté en 1612. la profession de Theologie, les Curateurs de l'Academie de Leyde nommerent Episcopius pour remplir sa place. Il prit possession de ce poste & vêcut en paix avec Jean Polyander son Collegue, quoiqu'ils eussent des sentimens opposez sur la Prédeftination & sur la Grace. Il eut cependant beaucoup à souffrir de contradictions, d'insultes, & de mauvais traitemens, ses ennemis prenant le soin de soulever tout le monde, & la populace même contre lui : on l'accusoit souvent de socinianisme, accusation qu'il repoussoit toûjours avec beaucoup d'ardeur ; on prétendoitd'autres fois qu'il s'accordoit avec les Catholiques pour détruire la Religion Réformée. Un voyage qu'il fit en 1615. à Paris occasionna principalement cette prétention.

Ayant été choisi pour assister au

des Hommes Illustres. 301 Synode de Dordrecht, & y avoir S. Eris? séance comme les autres Professeurs copius. & Ministres députez des Provinces-Unies, il s'y rendit des premiers accompagné de quelques Ministres Remontrans; mais le Synode ne voulut pas permettre qu'aucun d'eux parut dans l'Assemblée en qualité de Juges, & déclara qu'elle ne les recevroit que comme des gens citez. Il fallut ceder à la necessité. Les Remontrans se présenterent; Episcopius fit un long discours, & déclara qu'ils étoient prêts à conferer avec le Synode. Mais. on lui répondit que le Synode n'étoit pas là pour conferer, mais pour juger. Ils le recuserent & ne voulurent pas acquiescer au reglement qu'il fit; sçavoir, qu'ils ne pourroient expliquer & défendre leurs sentimens, qu'autant qu'il le jugeroit necessaire;

node, & on se disposa à les juger sur leurs écrits. Ils se défendirent à coup de plume, & ce sur Episcopius, qui composa la plûpart des pieces qu'ils produisirent alors, & qu'on publia quelque tems après. Le Synode les déposa de leurs Charges, & parce

S [Epis-qu'ils ne voulurent pas signer un ecrit, qui contenoit une promesse de ne faire en particulier aucune fonction de Ministre, ni directement, ni indirectement, ils furent bannis des

Episcopius avec quelques autres Ministres Remontrans se retira à Anvers, où il demeura autant de tems que dura la treve que Henry IV. avoit negociée entre les Hollandois & les Espagnols. Il choisit cette Ville pour être plus à portée d'avoir soin de son Eglise; mais ses ennemis dirent que ce n'étoit que pour comploter avec les Espagnols contre la Religion Résormée, & la liberté de sa patrie.

Il ne s'occupa pas tellement en ce lieu des affaires de son parti abbatu, qu'il ne trouvât encore le tems de composer des Livres contre l'Eglise Romaine, sur les points de Doctrine qui sont communs à tous les Protestans. Il dressa conjointement avec les autres Ministres résugiez une confession de Foi. Il eut aussi des conferences & de vives disputes avec Pierre Vvadding Jesuite Irlandois.

des Hommes Illustres. 303
qui après lui avoir fait toutes les S. Episamitiez imaginables, & avoir em-coprus,
ployé toute son habileté pour l'attirer dans le sein de l'Eglise, écrivit
contre lui deux Lettres, ausquelles
Episcopius répondit aussi-tôt. Sa réponse ne parut qu'après sa mort, &
a été inserée dans le recueil de ses Ouvrages.

La guerre ayant recommencé en 1621, après l'expiration de la treve, Episcopius sortit d'Anvers, & vint en France, où il s'occupa à écrire. Le Roi par une Déclaration du 11. Avril 1622, lui accorda de même qu'aux autres Remontrans la liberté de rester dans ses Etats, mais sans exercice public de Religion. Son se jour ordinaire sur à Rouen, d'où il sortit quelquesois pour voyager dans les parties du Royaume qu'il n'avoit pas encore yûës.

Maurice de Nassau, Prince d'Orange étant mort en 1625. & son frere Frederic Henry lui ayant succedé, les Remontrans espererent de voir finir les persecutions qu'on leur faisoit de puis six ans. Episcopius forma même le dessein, deretourner dans sa pa-

S. Epis-trie, ce qu'il executa l'année suivante copius. Les Remontrans commencerent alors à jouir d'un peu de liberté, qui augmenta de jour en jour, & Episcopius exerça sans être inquieté le Ministere parmi ceux de Roterdam.

Il se maria dans cette Ville en 1630, à Marie Pesser, veuve de Henri de Nielles, Ministre de Roterdam, qui mourut sur la sin de l'année 1641.

sans jamais avoir eu d'enfant.

Il alla en 1634. s'établir à Amsterdam, pour y gouverner un College que ceux de sa Secte y avoient érigé & ilyenseigna la Theologie. Il est mort dans cet emploi le 4. Avril 1643. d'une retention d'urine, âgé de 60. ans. Il avoit perdu la vûë quelque tems auparavant.

Ses Ouvrages ont été imprimez par les soins d'Etienne Courcelles à Amsterdam 1650. 2. vol. fol. & réimprimez à la Haye en 1678. fol. 2.

vol.

Tous les Sçavans n'en portent pas le même jugement. Ceux de son parti les regardent comme autant de chefs-d'œuvres, & prétendent qu'on ne pouvoit pas mieux écrire sur les sujets des Hommes Illustres. 305

sujets qu'il a traitez, aussi les suivent-S. Episils préserablement à tous les écrits copius.
de leur Communion. Ils conviennent
à la verité qu'il y a de l'aigreur dans
quelques endroits, & qu'Episcopius
n'a pas toûjours gardé la moderation

n'a pas toûjours gardé la moderation du stile que ses principes de tolerance, & son devoir de Ministre exigeoient de lui; mais ils l'excusent sur la dureté avec laquelle ses ennemis en ont agi avec lui. Les Episcopaux d'Angleterre goûterent ses Ouvrages dès qu'ils parurent, & leur donnerent beaucoup de louanges, mais cette estime ne fut pas de durée, plusieurs les regarderentbien tôt commedes Livres dangereux, choquez de la dis-tinction qu'il fait, quand il dit que certains articles qui ont toûjours passez pour sondamentaux sont veritables, mais qu'il n'est pas absolument necessaire de les croire, pour parvenir au salut. Principe qui peut avoir de mauvaises suites.

Au reste Episcopius s'exprime par tout avec beaucoup de netteté, mals il est un peu trop dissus, & il y a quelquesois plus de subtilité, que de solidité dans ses raisonnemens. Bultus

Tome III.

306 Mem. pour servir à l'Histoire

S. Eprs-lui a aussi reproché qu'il n'avoit qu'une connoissance médiocre des COPIUS. sentimens de l'Eglise primitive.

Les Ouvrages contenus dans ce

Recueil, donné par Courcelles, sont: 1. Institutiones Theologica privatis Lectionibus Amstelodami tradita: Libri iv. Cet ouvrage n'est pas complet; la mort a empêché Episcopius de l'achever. Voici le jugement qu'en a fait le P. Mabillon dans lapremiere édition de son Livre des Etudes Monastiques.n » Je ne sçaurois m'empêcher de dire » ici que si on avoit retranché quel-» ques endroits des Institutions Theo-» logiques, d'Episcopius, dont Grotius » faisoit tant de cas, qu'il les portoit » toûjours avec lui, on s'en pourroit

» servir utilement pour la Théologie.

» Cet ouvrage est divisé en quatre »Livres, dont l'ordre est tout diffen rent de celui qui est communé-nment en usage; le stile en est beau,

» la maniere de traiter les choses ré-

» pond fort bien au stile, & on ne » perdreit pas son tems à les lire, si

» on l'avoit purgé de quelques en-

» droits où il parle contre les Catho-

» liques, ou en faveur de sa Secte. Ce

des Hommes Illustres. 307
jugement à été relevé assez mal à-S. Epispropos par l'Auteur de l'avis impor-copius.
tant à M. Arnaud, sur le projet d'une
nouvelle Bibliotheque Janseniste. Le P.
Mabillon s'est trompé cependant en
ce qu'il dit que Grotius portoit toûjours ce Livre avec lui, puisqu'il n'a
été imprimé que cinq ans après sa
mort, & que le volume est trop gros
pour pouvoir être porté.

2. Conciones dua de causis incredulitatis Judaorum. C'est une traduction du 31, & 32e. Sermon qu'il sit en 1634. à Amsterdam, sur le verset 3. du chap. 17. de l'Evangile S. Jean, où il traite des articles de Foy necessaires au salut. Ces Sermons sont ori-

ginairement en Flamand.

3. Responsio ad Questiones Theologicas LXIV. ipsi à Discipulis in private Disputationum collegio Amstelodami propositas. Cet ouvrage est du même

tems que les deux precedens.

4. Tractatus Brevis, in quo expenditur Questio: An homni Christiano liceat gerere Magistratum. L'Auteur est pour l'affirmative. Il composa cet ouvrage pendant son séjour en France & l'envoya de là en Hollande, où 308 Mem. pour servir à l'Histoire

S. Epis-il fut fort bien reçû.

5. Responsio ad duas Petri Vvadenz gi Jesuita Antuerpiensis Epistolas, unam de Regula Fidei, alteram de cultu Imaginum. Cet ouvrage a été commencé à Anvers en 1620. mais Episcopius ne pût l'achever qu'en France.

6. Labyrinthus, sive circulus Pomissieius. Cet ouvrage avoit déja paru en Flamand. Cest un traité de Contro-

verse contre les Catholiques.

7. Responsio ad dilemata decem Ponzificii alicujus Doctoris. Cet ouvrage est

traduit du Flamand.

8. Examen Thessum Theologicarum Jacobi Cappelli, quas Inscripsit de Controversiis qua sæderatum Belgium vexant, & satiusne suerit tolerarisententiam Arminii quam damnari, & Sedani anno 1623. publice disputandas proposuit. Cet ouvrage est de l'an 1624. & sut imprimé dans le même temps en Hollande.

9. Tractatus de libero Arbitrio. Cet ouvrage composé pendant son séjour en France, ne sut imprimé qu'aprés sa mort. Il est facile de concevoir que l'Auteur y donne beaucoup au

libre arbitre. A grant to the area of

des Hommes Illustres. 309

to. Examen sententia foannis Came-S. Episcionis Scoto-Britani de gratia Dei & copius. libero hominis Arbitrio. Cet ouvrage avoit déja paru séparement sous le titre de Epistola viri Dosti ad amicum qua expenditur sententia f. Cameronis, & c. Cameron trouva fort à redite au titre de cette Lettre, & accusa Episcopius d'un orgueil insupportable, pour avoir pris le nom de Vir Dostus; mais ce n'étoit point lui qui l'avoit fait imprimer, & ce titre sut mis à son insçu.

II. Responsio ad desensionem Joannis Cameronis, quam opposuit Epistolæ cuidam in qua expensa fuerat ejus sententia de Gratia & Libero Arbitrio, sive de determinatione voluntatis per in-

tellectum.

12. Judicium de Controversia, Quodnam sit ordinarium conversionis medium, Amstelodami exorta in illorum
cotu, qui vulgo Memonita Vvaterlandi vocantur, inter Nittardum Obbesium ab una, & Joannem Rysium,
Reynerium Vvibrandi, Petrum Andrea & Cornelium Nicolai ab altera
parte, traduit du Flamand, imprimé
en 1626. sans nom d'Auteur.

3 to Mem. pour servir à l'Histoire

COPIUS.

S. Epis- 13. Responsio ad duas Epistolas Joannis Beverovicii Scabini & Medici Dordrechtani, de vita termino, fatalis ne is sit, an vero mobilis. Beverovicius étoit pour le premier, & Episcopius pour le second.

14. Paraphrasis & observationes in cap. VIII. IX. X. XI. Epistola S. Pauli

ad Romanos.

C'est là le contenu du premier volume. Le second renferme.

1. Note in capita XXIV. priora Evangelii S. Matthai. Ces notes sont fort courtes.

2. Oratio habita cum ad Synodum Dordracenam evocatus discederet. Ce discours a été inseré dans la vie d'Episcopius, par Philippe de Limborch.

3. Explicatio Epistola 1. S. Joannis

Apostoli.

4. An Philosophia studium necessarium sit Theologo.

5. De Meliori via ad Stabiliendum

Christi Regnum.

6. Prafatio in Interpret ationem Epistolarum S. Foannis.

7. Prafatio in Interpretationem Novi

Testamenti.

8. Oratio habita in Synodo Dordra

des Hommes Illustres. 311
cena. Ce discours a été inseré par S. ÉpisPhil. de Limborch, dans la vie d'E-copius,
piscopius.

9. Synodi Dordracena Crudelis iniquitas. Cet ouvrage avoit été imprimé en 1619. en latin, & peu de tems

après en Flamand.

declarationem proprie & genuine sententie, que in Synodo nationali Dordracena adserta est & stabilita. Episcopius composa d'abord cet ouvrage en Flamand, & le traduisit ensuite en Latin.

11. Bodecherus ineptiens, hoc est evidens demonstratio, qua ostenditur Nicolaum Bodecherum, ut plusquam servili assentatione efficacem Contra-Remonstrantium gratiam demereatur, inepa te admodum & nugatorie confessionem Remonstrantium Socinianismi arcessere nuper esse agressum. Nicolas Bodecher avoit d'abord été du parti des Remontrans, mais il les abandonna lors. qu'il les vit déposés & exilez, & s'attacha aux Contre Remontrans. Il fic même, pour plaire à ces derniers, un ouvrage contr'e ceux qu'il avoit quitré, intitulé: Sociniano - Remontrantismus.

312 Mem. pour servir à l'Histoire

S. Epis-

trantium, & Examen Disputationis Vvalai. Ces deux ouvrages sont contre Antoine Walaus, qui avoit attaqué les Remontrans & leur Doctrine. Ils sont de l'an 1627.

13. Confessio Fidei Remonstrantium.

14. Responsso ad Examen Abrahami Heidani contra Institutionem Religionis Christiana, secundum confessionem Remonstrantium. C'est son dernier ouvrage, qu'il a fait imprimer en 1642.

ge publié en 1633. est contre celui de Nicolas Vedelius, intitulé Areana Arminianismi. Episcopius par ce titre veut faire voir que Vedelius avoit pris dans les écrits des Arminiens plusieurs lambeaux, dont il avoit tiré les consequences qu'il lui avoit plû.

16. Disputationes Theologica. Ces Theses ont paru séparement à Ams-

terdam. 1646. in-12.

Cet ouvrage est encore contre Vedelius.

V. Sa vie par de Courcelles, à la tête de ses œuvres, & par Philippe de Limborch. in-8°.

J.A. VA= DER LIN-

## JEAN ANTONIDES DEN.

VAN DER LINDEN.

Linden nâquit le 13. Janvier 1609. à Enchuse, ville de Hollande, où son pere Antoine Van der Linden exerçoit la Médecine. Après qu'il eût appris dans sa patrie les premiers élemens de la langue Latine on l'envoya chez un de ses oncles Ministre à Naerden, auprés duquel il sit tant de progrés en deux ans, qu'étant revenu à douze ans dans la maison paternelle il se vit en état d'entrer dans les premieres classes.

En 1625. son pere étant allé s'établir à Amsterdam, il y sit sa Philosophie; après laquelle il étudia en Médecine. Quand il eut fait le cours ordinaire, il passa à Francker, où son pere avoit esté reçû Docteur, & où il sut de même revêtu de cette di-

gnité le 19. Octobre 1630.

Il pratiqua ensuite la Médecine sous la direction de son pere; mais Tome III. Dd J.A.VAN il ne jouit pas long-temps de ses inse DER LIN-t uctions, car il mourut en 1633. DEN. âgé de 63 ans. Il se vit alors abandonné à lui-même, mais il tâcha de suppléer par l'étude, l'exercice & la réflexion à ce sécours qui lui manquoit.

Il e maria l'année suivante 1634. Les Etats de Frise sui donnerent en 1639 une Chaire de Médecine à Franeker, qu'il a rempli pendant l'espace de douze ans, sans cesser pour ce-

la de voir des Malades.

En 1651. il fut appellé à Leyde pour y être Professeur en Medecine & il est mort dans cet Emploi le 5. Mars 1664. âgé de 55. ans.

Catalogue de ses ouvrages.

1. Universa Medicina compendium decem Disputationibus propositum. Addita est centuria inauguralis positionum Medico-practicarum de Virulentia venerea. Franckera 1630. in-4°. Ce sont proprement des Theses qu'il soutint pour arriver au Doctorat.

2. Manuductio ad Medicinam. Amstelod. 1637. in-8° avec l'Ouvrage de scripiis Medicis de la premiere édition. It. Editio altera interpolata

des Hommes Illustres: 315 Vopisco Fortunato Plempio. Lovanii. J.A. VAN 1639. 17-12. DER LIN-

3. Medula Medicina partibus qua- DEN. inor comprehensa. Pramissa sunt Oratio de Medico futuro necessariis, & Manudustio ad Medicinam. Franckera

1642. in-80.0

4. Medicina Physiologica nova ac. suratà Methodo ex optimis quibusque Autoribus contracta, & propriis observationibus locupletata. Amstelodami. 1653. in-4°. Voici le jugement que M. Patin porte de cet Ouvrage dans sa 75. Lettre à M. Spon. « J'ai trou-» vé aprés l'avoir lû que tout ceLivre » n'étoit que de la crême fouettée; que » cet homme étoit un homme docte, ss mais que c'étoit écrire de Anatomicis non Anatomicus, que je n'ay rien » appris en tout ce gros volume. Il se plaint aussi, & avec raison, de ce qu'il n'y a aucune Table.

5. Selecta Medica, & ad ea exercitationes Batava. Luod. Bat. 1656. in-4°. C'est un recueil de quelques Traitez d'Hippocrate & d'autres anciens

Auteurs.

6. Dissertatio de latte, inserée dans le recueil des Dissertations de Deu-Ddi

J. A. VAN singius, imprime à Groningue en 1635.

DERLIN-11-12.

DEN.

7. De Hemicrania Menstrua Historia & Concilium, Lugd. Bat. 1660. & 1668. in-4°.

8. Meletemata Medicina Hippocratica. Lugd. Bat. 1660. in-4°. It. Francosurti 1672. in-4°. Cette seconde édition s'est faite par les soins de Jean-facques Dobelius.

9. Hippocrates de circuitu sanguinis

Lugd. Bat. 1661. in-4°.

10. Oratio funebris in excessum V. C. Adolphi Vorstii Medicina Doct. & Prof. Lugd. Bat. 1664. in-4°. It. Dans le recueil de Witten.

Amstelod. Blaeu. 1637. in-8°. 2. Edit.
1651. in-8°. 3. Editio tertia parte
Auctior. Ibid. 1662. in-8°. L'Auteur
a augmenté cet Ouvrage à chaque
Edition. Depuis sa mort, un Allemand nommé George Abraham Merklinus l'a considerablement augmenté & l'a fait imprimer sous le titre
de Lindenius Renovatus, Norinberge
1686. in 4°. Quoique les augmentations de cette Edition fassent la moitié du volume, Merklinus a oublié

des Hommes Illustres. 317

plus de la moitié des Ouvrages & des J.A. JAN Auteurs. On peut juger par là com- DER LINbien l'Ouvrage de Van der Linden DEN.

étoit imparfait, sans parler des fautes grossieres qu'on lui a reprochées, & que Merklinus a eu soin de corriger, comme par exemple, d'avoir mis dans l'article d'Henri Ernstius, Catalogus Librorum Bibliotheca Medica; quo que cet ouvrage ne soit que le Catalogue de la Bibliotheque du Grand Duc, intitulé: Catalogus Bibliotheca Medicea.

12. Cornelii Celsi de Medicina, libri octo recogniti. Lugd. Bat. Elzevir.
1657. in-12. It. Ibid. 1665. in-12.
Thomas Bartholin a prétendu que Van
der Linden avoit été trop hardi dans
les corrections qu'il avoit faites à Celse, aussi-bien qu'aux ouvrages d'Hipocrate. Gui Patin a beaucoup contribué
à cette Edition de Celse en sournissant à l'Editeur des exemplaires corrigés de la propremain de Fernel, de
Scaliger & d'autres Auteurs celebres.
Almeloveen s'est conformé à cette Edition dans celle qu'il a donnée de Celse
en 1687.

13. Adriani Spigelii Opera que ex-D diij J.A. VAN tant omnia, recensuit & cum addita DER LIN- Prafatione edidit J.A. Van der Linden. DEN. Amstelod. Blaeu. 1645. fol.

14. Hieronimi Cardani de Utilitate ex adversis capienda Libri IV. serio emendati. Franckera, 1648. in-8°.

15. Hippocratis Coi Opera omnia Grace & Latine duobus voluminibus comprehensa & ad omnes alias editiones accommodata. Lugd. Bat. 1665. in-8°. 2. tom. Voici le jugement que fait de cet Ouvrage le Journal des Sçavans du 22. Février 1666. » Cette nou-» velle Edition a cet avantage, qu'elle » répond à toutes les precedentes pais » le moyen des chiffres, qui sont à » la marge, & qui montrent en quel-» le page & quel endroit chaque » chose s'y trouve. Elle est aussi la » plus correcte de toutes, car M. » Van der Linden ayant soigneuse-» ment conferé ensemble toutes les » anciennes Editions, & plusieurs » Manuscrits, a rétabli quantité de » passages, qui n'avoient pas esté cor-» rigez, même dans l'Edition de Foe-» sius. Pour la traduction Latine, » il a choisi celle de Cornarius, parce » qu'elle est la plus ancienne, & que

des Hommes Illustres. 319
c'est celle dont on se sert ordinaire- » J.A.V AN
ment. La mort le surprit peu de » DER LINtemps avant que cette Edition sut » DEN.
achevée, & l'empêcha de donner »
au public les remarques qu'il a- »
voit dessein de faire sur Hippo- »

Gui Patin n'en parle pas si avantageusement, non plus que de l'Auteur ; car il s'exprime ainsi dans une Lettre du 12. Mars 1666. l'Hippocrate de Van der Linden, n'est gue-» res propre à étudier : il est en deux » gros volumes in 8°. & de petites » lettres, Van der Linden étoit un » bon homme & riche, mais qui étoit » feru de la Chymie & de la Pierre » Philosophale. N'est-ce pas là pour » faire un bon Medecin? aussi hais- >> soit-il notre bon Gallien. Il louoit >3 Hippocrate, Paracelse, & Van Helon mont, en quoi il imitoit cet Empe-» reur, qui avoit dans son Cabinet les » Portraits de Jesus-Christ, de Venus," de Priape, & de Flora. Il voyoit » peu de Malades, & ne faisoit ja-» mais saigner. Il faisoit profession » d'un métier qu'il n'entendoit gue- » res . . . . lans l'Antimoine son a D d iiij

Grate.

320 Mem. pour servir à l'Histoire

J.A.VAN » Hippocrate eût été beaucoup meil-DER LIN- » leur. J'en suis pourtant fâché, le » reconnoissant plus honnête homme » qu'il n'a été éclairé. On reconnoît dans ces paroles la prevention de Patin contre ceux qui n'étoient pas de son sentiment en fait de Medecine.

> 16°. Outre ces Ouvrages Van der Linden a fait imprimer plusieurs Theses, comme de Melancholia morbo: De sanitatis & morbi causatis: De Febris essentia: De natura Medecina: Alcippus Curatus, & c.

V. Son Eloge par Jean Cocceius, Professeur en Theologie à Leyde dans les Memoires de Vuiten & Lindenius

Renovatus.

## G U I L L A U M E CHILLINGWORTH.

G. CHILLINGWORTH.

WORTH.

WORTH.

Worth nâquit au mois d'Octobre 1602. à Oxford, dont son pere,
qui étoit un bon Bourgeois, sut Maire dans la suite. Il n'eut pas besoin
de sortir de sa patrie pour faire ses

des Hommes Illustres. 321 études. Il les y commença, & les y G. Chil-finit. En 1628. il fut aggregé au Col-linge de la Trinité, où quatre ans worth auparavant, c'est-à-dire en 1624. il avoit pris le degré de Maître-és-Arts.

Quoiqu'il aimât fort à disputer, il ne negligea pas ce que les Sciences ont de solide. La Theologie l'occupa principalement malgréles dispositions qu'il avoit pour les Mathématiques & pour les Belles Lettres. On ne s'attachoit gueres alors en Angleterre qu'à la controverse, parce qu'on avoit souvent à disputer avec les Ecc'essastiques Catholiques que la Reine Henriette y attitoit. Chillingworth suivit l'exemple des autres. Mais les disputes qu'il eut avec un fameux Jesuite nommé Jean Fisher l'ébranle rent ; il ne put répondre à cet argument: Il faut un Juge infaillible qui soit vivant: or ce Juge ne se trouve que dans l'Eglise Romaine; donc l'Eglise Romaine est la seule & vraye Eglise; donc on ne peut se sauver que dans sa Communion. Il en fut même si frappé qu'il se rendit, & embrassa la Religion Catholique.

322 Mem. pour servir à l'Histoire

G.CHIL- Fisher qui apprehendoit que l'inLING- constance & les sollicitations ne le
WORTH. fissent retourner en arrière, lui conseilla de sortir de l'Angleterre. Il alla
donc à Douay, où dans la maison des
Jesuites, il mit par écrit les motifs
de sa conversion. Guillaume Laud,
qui sut depuis Archevêque de Cantorbery, & qui étoit alors Evêque de
Londres ne le perdit point de vûe
dans cette retraite. Il étoit son parein, & il le voyoit avec peine sorti
d'une Eglise à laquelle il étoit attaché.
Il sit si bien par ses Lettres qu'il le regagna.

Chilling Worth retourna en Angleterre en 1631. après un séjour d'environ six mois à Douay, & rentra dans l'Eglise Protestante. Il écrivit ensuite la résutation des raisons qu'il avoit données de son premier changement. Mais quelques considerations ne sui permirent pas de la faire imprimer, & elle s'est perdue depuis

ce tems-là.

Son retour sit beaucoup de bruit, & il eut quelques combats à soutenit à cette occasion. M. Lawgar, autrefois un de ses meilleurs amis, lui sit des

des Hommes Illustres. 323
reproches amers de sa desertion, & G.CHILlui écrivit une lettre très-forte sur ce li nesujet. Il eut dans la suite une entre-worth,
vûe avec lui, où ils disputerent vivement, mais inutilement. Cette conference sut imprimée à Londres en

1637. in 40.

Elle sut suivie d'une autre avec le P. Jean Floyd Jesuite. L'une & l'autre roula sur l'infaillibilité de l'Eglise Catholique Romaine, & sut suivie de quelques écrits sur la même matiere. Une troisséme eut pour sujet l'article de la Tradition, le Tenant pour les Catholiques sut le P. White Jesuite.

Le Chevalier Coventry, Garde des Sceaux, nomma en 1635. Chilling-worth à un Benefice qui dépendoit de la Chancellerie; mais il ne pût y être installé, parce qu'il resusa de souscrire selon les Loix aux xxxix. Atticles de l'Eglise Anglicane. Ce resus fortissa l'idée désavantageuse qu'on avoit déja de son orthodoxie au sujet de la Consubstantialité du Verbe; idée qu'il fortissa encore davantage par une lettre qu'il écrivit à un de ses amis, & où il dit formellement

324 Mem. pour servir à l'Histoire

G. CHIL-que tout homme qui examinera les dif-LING- putes de l'Arianisme, ne pourra s'em-WORTH. pêcher de confesser, ou du moins penchera fort à croire que la Doctine d'Arius est la verité, ou du moins n'est pas une heresie damnable.

Il ne persevera cependant pas long - tems dans le resus de signer les xxxix. Articles, car le Roi lui ayant donné le 20. Juillet 1638. la Chancellerie du Chapitre de Sulisbury, avec la Prébende de Brixworth dans la Province de Norhampton pour annexe, il les signa. On prétend que de nouvelles réslexions l'avoient éclairé là dessus, & l'avoient convaincu que ces signatures ne se faisoient que pour le bien de la paix. Mais il se peut faire que l'inconstance de son esprit, & l'interêt y ayent eû quelque part.

Le nouveau Benesicier ne jouit pas

Le nouveau Beneficier ne jouit pas long tems de ses Benefices. La chaleur avec laquelle il épousa le parti de son bienfaiteur & de son Eglise, dans les guerres civiles, qui survinrent peu de tems après, lui attira la haine des ennemis de l'un & de l'autre. Il parla fortement, il agit de même, il écrivit, il mit à profit les G. CHILconnoissances qu'il avoit dans les Ma-LINGthematiques, & servit d'Ingenieur, worth, à ce qu'on prétend, dans le siege de Glocester.

Etant en voyage pendant l'hyver de 1643. il se résugia pour éviter la rencontre des troupes ennemies dans le Château d'Arundel; mais les Parlementaires s'en étant emparé, il sut sait prisonnier avec la Garnison de la place. Ses fatigues l'y avoient fait tomber malade, & sa maladie s'étant augmentée depuis, on le transporta à Chichester, où il mourut vers la sin de Janvier de l'année 1644. dans sa quarante-deuxième année.

Un Ministre Presbyterien trèsrigide & fort attaché au parti opposé à celui du Roi, nommé François
Cheynell, qui le vit mourir, a publié les circonstances de sa mort dans
un Livre intitulé: Chillinworthi novissima, qui est très rare. Il y dit que
l'heresie fondamentale de Chillingworth, consistoit à opposer la raison
à la Foi. Il le represente comme un
homme que la raison avoit rendu sou,

G.CHIL-Il le pria de répondre à cette question, LING-s'il croyoit qu'un homme, qui est, & WORTH. qui meurt Turc, Papiste, Socinien, pouvoit être sauvé. Chillingworth, qui étoit un verstable Latitudinaire, répondit qu'il ne vouloit ni l'absoudre, ni le condamner, & pria Cheynell de le traiter charitablement, puisqu'il avoit toûjours eu de la charité pour tout le monde.

Lorique Chillingworth fut mort, les sentimens furent partagez sur la conduite qu'on tiendroit à son égard. Cheynell refusa de l'enterrer, mais on permit à d'autres personnes de le faire à sa place. Le Ministre voulut cependant faire son personnage à ses funerailles. Il s'approcha de la fosse tenant à la main le Livre de Chillingworth sur la Religion des Protestans, & après avoir fait un discours aux assistans, il apostropha ce Livre en ces termes: Va t'en maudit Livre, qui as seduit un si grand nombre de personnes; va t'en dans la pourriture, afin que tu puisse pourrir avec ton Auteur. Après avoir prononcé ces paroles ce Ministre enthousiaste jetta le Livre dans la fosse.

Les Ouvrages qu'on a de Chilling-G. CHILWorth sont:

1. La Religion des Protestans, voye WORTH. sûre pour le salut, ou réponse à un Livre intitulé, la Charité & la Verité ( en Anglois. ) Oxford in 4°. 1638. réimprimé plusieurs fois depuis. Voici l'origine de cet Ouvrage. Mathias Wilson Jesuite, qui suivant la coûtume des Missionnaires Catholiques en Angleterre, prenoit le faux nom de Robert Knott, publia un Ouvrage, où il se proposoit de prouver que le Protestantisme damne infaillible. ment ceux qui y meurent. Christophe Potter, alors Prevôt ou Recteur du College de la Reine à Oxford, y répondit en 1633, par ordre du Roi. Wilson ayant replique; Chilling Worth se chargea de continuer la dispute, & composa dans ce dessein cet Ouvrage. Comme il étoit suspect d'Eterodoxie, Laud devenu Archevêque de Cantorberi fit examiner avec soin l'Ouvrage avant qu'il parut. Il fut reçû avec applaudissement par les Protestans, qui l'ont toûjours regardé comme le meilleur Ouvrage qu'on cut fait sur cette matiere. Il ne déplût

328 Mem. pour servir à l'Histoire qu'à quelques Presbyteriens rigides, G.CHILà qui sa personne étoit odieuse. Les LING-Catholiques ne le laisserent pas sans WORTH. réponse, & l'on en vit paroître peu de tems après plusieurs qui détruisirent ses raisonnemens spécieux.

2. Sermon sur la II. Epître à Timothée, c. 3. v. 1. 2. 3. 4 & 5. (en An-

glois. ) Oxford. 1644. in 4°.

V. sa vie en Anglois par M. Des - MaiZeaux & Vvood Athena Oxonienses.

## NOEL ALEXANDRE.

N. Ale- NOEL Alexandre nâquit à Ronen le 19. Janvier 1639. de parens plus recommandables par leur probité que par leurs biens. Ils reconnurent en lui dès sa plus tendre jeunesse un si grand fond de raison, d'esprit, de jugement, de mémoire, & une gravité & une sagesse si peu ordinaire à son âge, qu'ils crurent devoir cultiver de si belles dispositions.

Lorsqu'il eut fait ses études avec tout le succès qu'on en pouvoit attendre.

des Hommes Illustres. 329 tendre, il entra dans l'Ordre de S. N. ALE-Dominique, & y sit profession à Rosen XANDRE. le 9. May 1655. âgé seulement de 16. ans.

On l'envoya aussi-tôt après à Paris faire sa Philosophie & sa Théologie dans le grand Convent. Il s'y distingua, & on le jugea capable, lorsque ces études furent sinies, d'enseigner la Philosophie dans la même maison.

Ce sut alors que son merite commença à se faire connoître au dehors. Obligé de présider à des Actes publics, & de disputer à ceux qui se faisoient dans les Colleges de Paris, il s'y sit un nom, qui est devenu de jour

en jour plus illustre.

La Philosophie & la Théologie qu'il professa successivement pendant douze ans, ne l'occuperent pas tellement, qu'il négligeât la Prédication, qui est la fin principale de l'Ordre qu'il avoit embrassé. Quelques Sermons qu'on lui sit prêcher, lui sirent honneur : ils étoient solides & bien composez; mais comme il n'avoit pas cette volubilité de langue & cette facilité de parler que l'on exige Tome III.

N. ALE- d'un Prédicateur, il n'exerça pas XANDRE. long-temps le Ministère de la parole. Ses Superieurs crurent qu'il seroit plus utile à l'Eglise en s'appliquant uniquement à l'étude de l'Ecriture &

de la Tradition.

Il s'y fixa donc, & après avoit soûtenu son acte de Tentative, il fit sa Licence en 1672. & 163 Ce ut dans cette carriere, que le P Alexandre jetta les fondem ns de cette grande réputation qu'il s'est acquise dans la suite. Il reçût le Bonnet de Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, le 21. de Février 1575. & suit choisi l'année suivante pour un des Conventuels de la Maison de S. Jacques.

M. Colbert ayant entendu parlet de lui, voulut le connoître; il ne l'eût pas plutôt connu qu'il l'estima & lui sit du bien. Ce Ministre qui n'oublioit rien pour former M. l'Abbé Colbert son sils, qui sut depuis Archevêque de Ronen, ayant composé une assemblée des plus habiles gens, pour faire des Cot serences Ecclesialtiques, qui servissent à son instruction; le P. Alexandre y sut appellé,

des Hommes Illustres. 33 I

& il lui plût si fort par son esprit & N. AIEson érudition, que ce Prélat l'a he-XANDR.

noré, tant qu'il a vêcu, de son amitié

& de sa protection.

Ces Conferences firent naître au P. Alexandre le dessein de travaillet sur l'Histoire Ecclesiastique. Chargé de les rédiger par écrit, il s'en acquitta avec tant de netteté & de methode, que les personnes savantes de cette assemblée lui conseillerent d'entreprendre un corps entier de l'Histoire de l'Eglise. Entreprise dont l'execution étoit difficile & épineule, & qui auroit rebuté un homme moins laborieux que le P. Alexandre. La gloire de Dieu & l'utilité de l'Eglise l'emporterent sur toutes les conside, rations qui auroient pû l'arrêter. Il y a travaillé seul, sans aide, sans copiste, cherchant lui-même ses matieres, les arrangeant & les mettant au net avec cet ordre que personne n'avoit trouvé avant lui, écrivant de sa propre main jusqu'aux Tables

Toute sa vie s'est passée à travailler & à composer. Son temps n'étoit templi que par l'étude & par la

N. Ale-priere; il sortoit rarement; ainsi l'on

XANDRE. ne doit pas être surpris qu'il ait composé un si grand nombre d'Ou-

vrages.

Le Seigneur l'affligea sur la fin de sa vie par la perte de la vûë; ce devoit être une rude épreuve pour un homme accoûtumé dés sa jeunesse à ne goûter d'autre plaisir que celui de l'étude, & qui se voyoit réduit à l'impuissance de lire; mais il la soûtint avec une entiere résignation à la volonté de Dieu. Son unique chagrin dans ce triste état, étoit de ne pouvoir celebrer la Messe.

Il est mort enfin par la seule défaillance de la nature, le 21. Août 1724.

dans sa 86. année.

Sa pieté, son humilité, son désinteressement l'ont rendu recommandable pendant sa vie. Les plus savans Prélats de France l'ont honoré de leur estime. On sçait de quel poids étoit son suffrage dans les plus importans sujets qu'on traitoit dans les assemblées de Sorbonne. Rome l'a estimé; les savans Cardinaux Noris & d'Aguirre le lui ont fait connoîtte en plusieurs occasions. Le Pape In-

des Hommes Illustres. 333 nocent XI. lui marqua la satisfaction N. ALEqu'il avoit de ses Ouvrages, par une XANDRE Lettre que le Cardinal Cibo lui écrivit de sa part en son nom. On conserve quatorze Lettres que le Pape Beneît. XIII. lui a écrites, n'étant encore que Cardinal, & qui sont toutes, remplies de témoignages de l'estime singuliere qu'il faisoit de sa personne & de ses écrits. Dans une de ces Lettres, il lui marque que le tremblement de terre arrivé à Benevent le 5. Juin 1688, a renversé son Palais Archiepiscopal, & détruit sa Bibliotheque, mais qu'il a heureusement recouvré ses Ouvrages, qui lui

Le P. Alexandre avoit en 1706. été fait Provincial de la Province de Paris, & il conserva cette dignité pendant quatre ans, selon la coû-tume.

tiennent lieu d'une Bibliotheque en-

fiere.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Summa D. Thoma Vindicata & eidem Angelico Doctori asserta, contra praposteram Johannis Launoii Parisiensis Theologi dubitationem. Item contra Launoianas circa Simoniam observa-

N. Ale-tiones animadversio. Paris. 1675. in 8°.

XANDRE. Le P. Alexandre combat dans cet Ouvrage M. de Launoy, qui croit qu'on peut douter que S. Thomas soit l'Auteur de la Somme qu'on lui attribuë, & rapporte plusieurs autorités qui font voir qu'elle est veritablement de lui. Il attaque aussi quelques-unes de ses maximes sur la simonie.

2. Selecta Historia Ecclesiastica Capita & in loca ejus dem insignia dissertationes Historica, Chronologica, Dogmatica. Parisiis, in 8°. 24. vel.

Seculum I. 1676.

Seculum II. 1676. 2. tom.

Seculum 111. 1677.

Saculum IV. 1678. 3. tom.

Saculum V. 1679. 2. tom.

Seculum VI. VII. & VIII. 1680.

Saculum IX. & X. 1681. 2. tom.

Saculum XI. & XII. 1683. 3.

Saculum XIII. & XIV. 1684.

Saculum XV. & XVI. 1686. 4.tom.
Il s'est fait une nouvelle édition de cet Ouvrage en autant de volumes in 8°. avec quelques augmenta-

des Hommes Illustres. 335

fait encore une autre plus correcte à xandre.

Paris, en six volumes in-fol. en 1699. It. en 1715. in-fol. On a trouvé plusieurs choses à reprendre dans ce
Livre, sans parler de la forme Scholastique, que l'Auteur lui a donné,
& qui l'allonge considerablement.

3. Selecta Historia veteris Testamenti capita & in loca ejus dem insignia dissertationes. Paris. 1689. in 8°. 6. tom. Item. Parisiis 1699. 2. tom. It. ibid. 1713. in-fol. Le P. Alexandre a donné à cet Ouvrage la même forme qu'au précedent, il a eû en vûë la commodité des jeunes Bacheliers qui ont à argumenter, & qui trouvent dans ce Livre la maniere toute digerée & toute arrangée.

A. Dissertationum Eccclesiasticarum Trias. 1. De Divina Episcoporum supra Presbyteros eminentia adversus Blondellum. 2. De Sacrorum Ministrorum calibatu sive de Historia Paphnutii cum Nicæno Canone Concilianda. 3. De Vulgata scriptura sacra versione. Paris.

1678. in 80.

5. Dissertatio Polemica de Confessione Sacramentali adversus libros quature N. Att-foannis Dallai Calvinista divinam ejus XANDRE. institutionem, & usum in Ecclesia perpetuum impugnantis. Paris. 1678. in 89.

6. Dissertatio Ecclesiastica, apologetica, & anti-critica adversus F. Claudium Frassen, seu dissertationis Ales xandrina de Vulgata scripiura sacra versione Vindicia. Paris. 1682. in 8°. Cette dissertation est l'Apologie de celle que le P. Alexandre avoit publiée auparavant sur la Vulgate. Il avoit prétendu y prouver, 1º. Qu'il reste encore des fautes dans la version Vulgate, après la correction des Papes Sixte V. & Clement V 111. & que ces fautes peuvent encore être corrigées par des Papes. 2°. Que les savans peuvent propoler leurs conjectures sur ces corrections. 3°. Que le Concile de Trente en déclarant la Vulgate autentique, ne l'a point préserée au texte Hebreu, ni au texte Grec; qu'il a seulement déclaré par là, qu'elle ne contient rien de contraire ni à la Foy, ni aux bonnes mœurs. 4°. Que c'est une réverie de dire que le texte Hebreu ait été corrompu par les Juifs. Le P. Frassen Cordelier des Hommes Illustres. 337

Cordelier s'est fort élevé contre ce N. Alesystème, dans ses Disquisitions Bibli XANDRE.

ques, & c'est pour le défendre que le
P. Alexandre a composé cette D. sertation.

7. Dissertationes Historica & critica, quibus Officium venerabilis Sacramenti S. Thoma vindicatur contra R.R. P. P. Henschenii & Papebrochii conjecturas; deinde Titulas Praceptoris S. Thoma ex Elogio Alexandri Halensis expungitur contra popularem opinionem. Accedit Panegyricus Angelico Doctori dictus. Paris. 1680. in 12. Le premier Opuscule qui compose ce Recueil est contre les Continuateurs de Bollandus, qui avoient avancé que S. Thomas n'étoit point l'Auteur de l'Office du S. Sacrement, & qu'il n'avoit fait qu'ajuster à l'usage de l'Eglise Romaine, celui qu'un Clerc de Liége, nommé F. Jean, avoit fait par l'ordre de sainte Julienne, dans le Monastere de laquelle étoit ce Religieux, & y ajoûter l'Hymne Sacris solemnis ; le P. Alexandre fait voir qu'ils se sons trompez.

8. Statuta Facultatis Artium Themistice in Collegio Parisiensi Ers ram Tome III. F f N. ALE- Pradicatorum instituta. Paris. 1683. in XANDRE. 12. Onavoitdéja fait de semblables Statuts en 1625. mais le gouvernement de la Maison ayant changé, il a fallu y reformer plusieurs choses, & ce fut le P. Alexandre qui fut chargé de ce soin.

9. Theologia Dogmatica & Moralis secundum ordinem Catechismi Consilii Tridentini in quinque libros tributa. Paris. 1693. in 8°. 10. tomes. On trouve dans cet Ouvrage une explication solide des dogmes de la Foy & des preceptes de la Morale. L'Auteur n'y propose ni ses pensées particulieres, ni les opinions de l'Ecole de S. Thomas, mais la Doctrine de l'Eglise Catholique, fondée sur l'autorité de l'Ecriture & de la tradition. C'est le jugement qu'en porte le Journal des Sçavans.

10. Paralipomena Theologia Moralis : seu varia de rebus Moralibus Epis-

tola. Delphis 1701. in 8°.

Ces deux Ouvrages ont paru enfuite sous le titre de Theologia Dogmatica & Moralis, & c. hac editione plurimis accessionibus austa. Paris. 1703: infol. 2. vol. On en avoit fait aupades Hommes Iliustres. 339
ravant une édition à Venise, en 1698. N. Alemais sans addition & sans les Let- XANDRE.
tres, qui n'avoient pas encore paru.

tita, seu Pracepta & regula ad Predicatores informandos cum ideis sive rudimentis concionum per totum annum. Delphis 1701. in 8°. 2. editio longe auctior & correctior. Paris. 1702. in 8°.

12. Expositio Litteralis & Moralis S. Evangelii secundum quatuor Evangelistas. Paris. 1703. in-fol. La méthode qu'observe le P. Alexandre dans cer Ottvrage, & dans le suivant, est de rapporter sur chaque chapitre le sens licteral & le sens moral séparement, de comparer les passages qui ont rapport les uns aux autres, & de tirer des Peres de l'Eglise les explications de ces passages. Il ne dit rien de lui-même, il suit la Vulgate, il s'abstient de citer les Auteurs profanes & même les Auteurs Protestans qui ont donné de nouveaux sens à quelques passages de l'Ecri-

<sup>13.</sup> Commentarius Litteralis & Mo-F fij

N. ALE-ralis in omnes Epistolas S. Pauli Aposto-XANDRE, li & in Septem Epistolas Catholicas. Rhotomagi, 1710. in fol, Il a fait un

semblable Commentaire sur les Prophetes Isaye, Jeremie & Baruch, mais qui n'a point été imprimé.

14. Abregé de la Foy & de la Morale de l'Eglise, tiré de l'Ecriture-Sainte.

Paris 1686. in 12. It. ibid. 1688. 2.

15. Éclaircissement des prétendues difficultez proposées à Monseigneur l'Achevêque de Rouen, sur plusieurs points importans de la Morale de Jesus-Chrift. 1697. in 12. M. Colbert , Archevêque de Rouen, ayant donné en 1696 un Mandement dans lequel il recommandoit entre autres Livres, la Théologie Dogmatique & Morale, du P. Alexandre, on vit aussi- tôt après paroître un écrit, intitulé: Difficultez proposees à M. l'Archeveque de Rouen, par un Ecclescique de son Diocese ssur divers endroits des Lie vres, dont il recommande la lecture à ses Curez. 1697. in 12. p. 37. Comme le P. Alexandre y étoit seul attaqué, & qu'on y failoit passer son Livre comme dangereux, il crut devoir le dé-

fendre par ces éclaircissemens. N. A. E.
16. Lettres d'un Théologien aux XANDRE.

Reverends Peres Jesuites, pour servir de réponse aux Leitres addressées au Pere Alexandre, par un Religieux de leur Compagnie, où il fait un Parallele de la Doctrine des Jesuites & de celle des Thomistes sur la Morale & sur la Grace. 1697. in iz. Les six Lettres qui composent ce Recueil sont des réponses aux six du P. Daniel, Jesuite. Elles ont été imprimées ensuite avec celles du P. Daniel. 1. à Lyon, accompagnées d'une Préface qui attribuë la victoire au P. Daniel. L'Auteur de la Bibliotheque des Dominicains prétend qu'elles ont été tronquées dans cette édition. 2. à Delft. en 1698. in 12. sous ce titre: Recueil de plusieurs pieces pour la deffense de la Morale & de la Grace de Jesus-Christ. La Préface qui est à la tête, expose simplement l'état de la question sans prétendre rien décider.

17. Lettre a un Docteur de Sorbonne sur la dispute de la Probabilité; & sur les erreurs d'une These de Théologie; soûtenuë par les fesuites dans leur College de Lyon, le 26. Août dernier. Mons 1697. in 12,

342 Mem. pour servir à l'Histoire

N. Ale- 18. Seconde Lettre a un Docteur XANDRE, de Sorbonne, sur la These des Jesuites de Lyon, soûtenne le 26. Aoust 1697. in-12.

19. Apologie des Dominicains Missionaires de la Chine, ou Réponse au Livre du P. le Tellier Jesuite, intitulé: Deffense des nouveaux Chrétiens, & àl' Eclaircissement du P. le Gobien, de la meme Compagnie, sur les honneursque les Chinois rendent à Confucius & aux Morts. Cologne 1699. in-12. Avec un écrit latin intitulé. Documenta controversiam Missionarierum Apostolicorum In perii Sinici de cultu prasertim Confucii Philosophi, & progenitorum defunctorum (pectantia, ac Apologiam Dominicanorum Missionis Sinica Ministrorum adversus libros R.R. PP. le Tellier & le Gobien, Societatis Jesu, confirmantia. Cet Ouvrage a esté traduit en Italien, & imprimé en cette Langue à Cologne in-12. la même année.

20. Conformité des ceremonies Chinoises, avec l'idolatrie Grecque & Romaine, pour servir de confirmation à l'Apologie des Dominicains, Missionaires de la Chine. Cologne 1700. in-12. It.

Traduit en Italien. Cologne. 1701. in-8°. N. ALE-21. Lettres d'un Docteur de l'O dre de XANDRE.

S. Dominique, sur les ceremonies de la Chine, au R. P. le Comte, de la Compagnie de Jesus. Cologne in-12. pag. 102.

Seconde Lettre, du même, au R. P. Dez, Provincial des fesuites ibid. pag.

Troisième Lettre, du même, au R. P. le Comte, sur son Systeme de l'ancienne Religion de la Chine, pag. 29.

Quatrième Lettre du même, au R. P.

Dez. & c. pag. 47.

Cinquiéme Lettre, au même, pag. 47.
Sixième Lettre, au même, pag. 22.
Septième Lettre, au même, pag. 24.
Toutes ces Lettres ont été traduites en Italien, & imprimées en cette Langue, à Cologne 1700. in-8°. fous le titre de Lettere intorno alle idolatrie e superstizioni della Sina.

V. son éloge dans la Lettre d'un Religieux de l'Ordre de S. Dominique. sur sa mort, 1724. in-12. & dans la Biblietheque des Dominicains, du

P. Echard.

## FRANC, OIS LAMY,

F. LAMY. FRANC, OIS Lamy, naquit à Montreau en 1636. d'une illustre famille du Diocese de Chartres. Il prit d'abord le parti de l'épée & porta quelque que temps les armes; mais touché du désir de son salut, il renonça à toutes les esperances du monde, & entra dans la Congregation de S. Maur, où il sit profession dans l'Abbaye de S. Remi de Reims, le 30.

Juin 1659. âgé de 23. ans.

Il sit par son application de si grands progrès dans la Philosophie, qu'il su bien-tôt en état de la Regenter lui-même. En 1687, il sut fait Prieur de Rebais; mais les devoirs de cette Charge étoient trop opposez à l'attrait qu'il se sentoit pour l'étude, pour qu'il ne cherchat pas à s'en décharger. Il quitta la Superiorité en 1690. & se retira dans l'Abbaye de S. Denis, où tout le reste de sa vie s'est passée à écrire & à composer.

Il y est mort le 11. Ayril 1711. âgé

des Hommes Illustres. 345
de 75. ans. C'étoit un homme d'es-F.LAMY, prit, droit, sincere, bon ami & fort obligeant. Il étoit bon Philosophe, aimoit beaucoup à mediter & lisoit fort peu. Il écrivoit poliment, quoique son styile soit quelquesois affecté, & trop peu naturel.

Catalogue de ses ouvrages.

1. Paraphrase sur les paroles de la Profession Religieuse, selon la Regle de S. Benoist: Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum & vivam, & non consundas me ab expectatione mea. Paris. 1687. in-24. Ce Livre

est bien écrit & plein d'onction.

2. Conjectures Physiques sur quelques colonnes de nuë, qui ont paru depuis quelques années, & sur les plus extraordinaires effets du Tonnerre, avec une explication de tout ce qui s'eft dit jusqu'ici des
trombes de Mer. Paris 1689. in-12.
Addition, où l'on verra de quelle maniere le Tonnerre tombé nouvellement sur
une Eglise de Lagni, a imprimé sur
une nappe d'Autel, une partie considerable du Canon de la Messe. Paris 1689.
in-12 Cet Ouvrage est curieux. Le
P. Lamy y explique fort naturellement des estets singuliers de la Natu-

F.LAMY. re, entr'autres celui du Tonnerre qui tomba cette année à Lagni, & imprima sur la nappe de l'Autelle Canon de la Messe, à la reserve des paroles de la Consecration, qui sont marquées en rouge.

3. Verité évidente de la Religion Chrétienne, ou Elite de ses preuves, & de celles de sa liaison avec la divinité de Jesus-Christ. Paris 1694.in-12. Il prouve dans cet Ouvrage que la Religion Chrétienne est évidemment vraie.

A. Le nouvel Athéisme renversé, ou Résultation du Système de Spinosa, tiré pour la plupart de la connoissance de la Nature de l'Homme. Paris 1696. in-12. Le P. Lamy résute dans cet Ouvrage le Système de Spinosa, d'abord par la Méthode commune, & ensuite par celle des Géometres.

5. Des sentimens de Pieté sur la Profession Religieuse, Paris 1697. in-12. C'est un Ouvrage plein d'onction.

6. De la connoissance de soy-même. Paris 6. vol. in-12. Le 1. & le 2. en 1694. les 2. suivans en 1697. & les 2. derniers en 1698. It. augmentez. Paris. 1700.6. vol. in-12. C'est un des plus considerables Ouvrages de

des Hommes Illustres. 347 I'Auteur, qui cependant est peu lû F.LAMY.

& peu recherché maintenant.

du R. P. Malebranche, sur les trois derniers éclaireissemens de la connoissance de soy-même, touchant l'Amour désinteressé. Paris 1699. in-12. Il répond dans ces Lettres aux reproches que le P. Malebranche lui avoit fait dans ses Conversations chrétiennes, de l'avoir voulu rendre suspect de Quiétisme.

8. Lettre d'un Théologien à un de ses amis, sur un Libelle, qui a pour titre: Lettre de L'Abbé...aux RR. PP. Benedictins, de la Congregation de S. Maur, sur le dernier Tome de leur édition de S. Augustin. 1699. in-12. Le P. Lamy écrivit cette Lettre pour vanger les Benedictins du soupçon d'heresse qu'on leur imputoit.

9. Plainte de l'Apologiste des Benedictins à MM. les Prélats de France s 1699. in-3°. Cette plainte roule sur le même sujet que l'écrit précedent, le P. Lamy en préparoit un troisséme, où il se proposoit d'entrer dans un détail trés-circonstancié des reproches & des accusations de l'Auteur de F. LAMY. la Lettre, lorsque le Roi imposa silence à l'un & à l'autre parti.

10. Les saints gémissemens de l'ame sur son éloignement de Dieu. La tyranie du Corps., premier sujet de gemir, Paris 1701. in-12. p. 144. Cet ouvrage est en forme d'aspiration, il devoit avoir une suite, mais l'Auteur distrait par d'autres occupations ne l'a pas donnée.

gagement au service de Dien. Paris 1703. in-12. Cen'est qu'une fort longue Paraphrase du chapitre 11. de

l'Ecclesiaste.

12. Lettres Philosophiques sur divers sujets importans. Trevoux 1703. in-12. Ces Lettres sont au nombre de six; les Journalistes de Trevoux n'en ont pas jugé trop favorablement; ils en trouvent l'Auteur bien inferieur au P. Malebranche, qu'il combat en quelques endroits, & ajoûtent, qu'il fant cependant avoiier, que quoiqu'il n'ait pas médité autant qu'il seroit; à souhaiter les matieres qu'il traite, il ne laisse pas de s'exprimer avec beaucoup de facilité.

13. La Rhetorique de College trahie par son Apologiste dans son Traité de la

des Hommes Illustres: 349 veritable éloquence contre celui de la F. LAMY: connoissance de soi-même. Paris 1704. in 12. Ce Livre est contre M. Gibert Professeur de Rhetorique au College des Quatre Nations. Le P. Lamy n'a composé que cet Ouvrage dans cette dispute qu'il a eu avec lui, quoique M. Gibert en ait composé quatre ou cinq. Il s'y agissoit de l'utilité de la Rhetorique. Mais on peut dire qu'il est arrivé dans cette occasion, ce qui arrive ordinairement dans toutes lles semblables; chacun attaque les sentimens de son adversaire, non pas tels qu'ils sont veritablement, mais tels qu'il se les imagine; ainsi aprés avoir bien disputé, on n'est pas plus avancé qu'auparavant. M. Gibert croyoit que le P. Lamy vouloit attaquer la veritable Eloquence, quoique ce n'eût jamais esté son dessein, & le P. Lamy se figuroit que M. Gibert vouloit au. toriser cette Eloquence fausse & vicieuse, qui sert à séduire, & à favorifer les passions, & il éroit fort éloigné de ses sentimens.

de Soissons ne crut pas indigne de son rang de le mêler dans cette contestation, & de défendre l'Hoquence malF.LAMY, traitée par le P. Lamy; il lui écrivit pour cela deux lettres aufquelles le P. Lamy répondit, & ces Lettres ont esté imprimées ensemble.

on entrée aux connoissances solides, en divers entretiens proportionnez à la portée des commençans, & suivis d'un Estai de Logique. Paris 1706. in-12. Cet ouvrage contient 14. Entréviers. Le Pere, Lami y donne une espèce de Metaphissque selon les idées de Descarres, & du P. Malebranche qu'il suit presque par tout, mais qu'il dévelope avec beaucoup d'ordre & de netteté.

sur quelques sujets importans. Paris 1708. in 12. Ces Lettres sont cerites sous le nom d'un Solitaire à un ami. Il yen a huit. Il discute dans les quatre premieres la question, si la contrition est necessaire, des que l'on s'apperçoit que l'on est tombé en perché mortel, & soutient l'affirmative. La cinquième roule sur la Morale des anciens Philosophes. Il sait voir dans la 6. que le culte exterieur & interieur sont également necessai-

des Hommes Illustres. 350 res dans la Religion. Il explique dans F. LAMY. la 7. comment Jesus-Christ a pû al-

lier la souveraine beatitude avec la plus vive douleur. La derniere tend à montrer, qu'un Religieux qui est dans l'habitude de violet ses Regles,

peche mortellement.

17. L'Incredule amené à la Religion par la raison, en quelques entretiens où l'on traite de l'alliance de la raison avec la Foy. Paris 1710. in-12. Cet ouvrage est comme une suite des premiers élemens des Sciences, Il n'y a presque rien de nouveau que l'ordre & la netteté, l'on y trouve beaucoup de choses que le Pere Lamy avoit déja dit ailleurs. Comme les matieres qui y sont traitées sont abstraites en ellesmemes, l'Auteur s'est servi du Dialogue pour les rendre plus sensibles, Il y a neuf entretiens, qui sont écrits avec beaucoup de force & de solidité.

18. Reflexion sur le Traité de la Priere publique. Paris 1708. in-12. Brochure de 66. pag. Le P. le Cerf & le P. Liron disent que cet ouvrage ne lui a point fait d'honneur, & qu'il y entreprend de resuter l'Auteur du Li= LAMY. vre de la Priere publique sur un endroit de son Livre qu'il n'avoit pas entendu, comme cet Auteur le sit voir par une courte réponse qu'il y epposa.

19. De la Connoissance & de l'Amour de Dien, avec l'Art de faire un
bon usage des afflictions en cette vie.
Paris 1712. in-12. Cet Ouvrage n'a
paru qu'après la mort du P. Lamy.

20. Lettre à M. l'Abbé Brillon, Docteur de Sorbonne pour la défense d'une Demonstration Cartesienne de l'existence de Dieu attaquée par ce Docteur dans le fournal des Sçavans, du 10. Janvier 1701. Cette Lettre est inserée dans les Memoires de Trevoux des mois de Janvier & Février 1701. p. 187.

21. Une Lettre à M. de Malezien Chancelier de la Principauté de Dombes, où il se plaint des Journalisses de

Trevoux ..

22. Le P. Lamy a publié en 1699. in-8°. quelques lettres adressées au P. Malebranche, sur la contestation qu'ils avoient ensemble sur l'amour de Dieu, & quelques autres, à Messieurs Leibnits, Paget & autres Sçavans sur des matieres Philosophiques.

23. Réfutation du Système de la gra-F.LAMY.

ce universelle de M. Nicole.

24. Il écrivit aussi, selon le P. Liron, contre une Dissertation Latine de M. Arnauld; mais cet écrit, dont il n'apprend point le sujet, avoit plus de vivacité, que de solidité; & M. Arnauld le resuta solidement.

V. Son Eloge. Bibliot. des Auteurs Benedictins du P. le Cerf. & celle du P. Pez. La Bibliot. Chartraine du P.

Liron.

## BART. DE CHASSENEUZ.

BARTHELEMI de Chasseneuz, B. CHAS: de Prelai, nâquit au mois d'Août 1480. à Isy-l'Evêque, Bourg à une demijournée de la Ville d'Autun. Pitton qui dans son Histoire de la Ville d'Aix, le fait naître en 1477. se trompe, car il s'en falloit encore quelques années qu'il n'eût cinquante ans slorsqu'il composoit son Catalogue de la gloire du monde, c'est à dire en 1527.

En 1488. ses parens l'envoyerent Tome III. 3 54 Mem. pour servir à l'Histoire

faire ses premieres études à Corbigny B. CHA'-SENEUZ.

petite Ville du Nivernois. On ne sait si ce fut là ou ailleurs, qu'il continua de s'instruire dans les Belles Lettres & dans la Philosophie. Ce qu'il y a de sûr c'est qu'il n'avoit gueres que quinze ans, lorsqu'il fut envoyé pour étudier en Droit dans l'Université de Dole, sous un celebre Prosesseur, nommé fean de la Madelaine dont il fait un grand éloge. Par le tems qu'il passa dans la suite en d'autres Universitez, on juge qu'il ne de meura gueres en celle-ci. Et cependant il y sit de si grands progrès dans l'étude de la Jurisprudence, qu'il forma dessors le dessein de faire un Commentaire sur la Coûtume de Bourgogne.

Chasseneuz ayant quitté Dole alla à Poitiers, où il étudia en Droit, sous Jacques le Brail, & Thomas Cusenier, celebres Professeurs, dont le premier fut depuis Conseiller auParlement de Paris, & le second, Avocat General au Parlement de Bordeaux, & ensuite premier Président au Parlement de Provence. Après s'être perfectionné dans l'étude des Loix Civiles, &

Canoniques en cette Université, pen-B CHASdant trois ans & demi, il jugea à SENEUZ. propos d'aller, suivant l'usage de ce temps-là, prendre encore quelques leçons dans les Universités d'Italie. Il s'arrêta d'abord dans celle de Turin, où il augmenta le nombre des Écoliers de Thomas Parpalea, & du

celebre Claude de Soyssel.

Mais il ne sejourna pas long-tems dans cette Ville, étant attiré à Pavie, par les grands noms de Jason Maynus, Philippes Decius, François & Roch de Curte, qui y professoient alors la Jurisprudence. Il y arriva vers le temps que Louis XII. venoit de faire la conquête du Milanois, c'est-à-dire 1499. & commença à y étudier avec une grande application sous ces quatre Professeurs. Malheureusement la Peste s'y étant fait sentir peu de tems après, il fut obligé de revenir en sa patrie; mais des qu'elle fut cesse, l'amour de l'étude le fit retourner en cette Université.

En 1501 Charles d'Amboise ayant été envoyé par le Roy dans le Milanois, pour y commander, établit Robert de Pradines Capitaine de Justice 356 Mem. pour servir à l'Histoire B. Chas-dans la Ville de Milan. Quoique

B. Chas-dans la Ville de Milan. Quoique SENEUZ. Chasseneuz fut encore fort jeune, son

merite déja connu le sit choisir pour Assesseur de ce Magistrat. Ce ne sut pas la seule faveur qu'il reçût de Charles d' Amboise; car ce Seigneur le sit encore son Maître des Requêtes, & Chasseneuz conserva ces deux emplois, tant qu'il demeura en Italie.

Au mois d'Août, de l'année suivante 1502. il reçut à Pavie, agé seulement de 22. ans, le Bonnet de Docteur. Qualité qui ne lui sit point quitter celle d'Ecolier, puisqu'il dit qu'il étudia en cette Université, pendant cinq ans entiers. Sa modestie ne fit que donner plus déclat à son merite. Les Docteurs de cette Université, pour lui témoigner leur estime, lui offrirent de l'aggréger au Corps particulier de ceux qui y étoient établis, & qui en cette qualité jouissoient de plusieurs Privileges. Chasseneuz accepta cet honneur, mais il n'en jouit pas, n'ayant pas eu le tems d'aller à Pavie prêter le Serment accoûtumé.

Il suivit Charles d'Amboise au Siège de Boulogne; & cette Ville ayant été

des Hommes Illustres. 357 prise en 1506. il sut obligé d'y de-B. CHASmeurer trois ou quatre mois à la Cour seneuz. du Pape Jules II. auprès duquel Char-

les d'Amboise le laissa, tant pour ses propres assaires, que pour solliciter un Chapeau de Cardinal, qu'il obtint, en saveur de Louis d'Amboise son frere, Evêque d'Autun & d'Alby.

Chasseneuz partit de Boulogne le 6. Janvier 1507. & après avoir porté cette bonne nouvelle à son Maître, & remis ses deux Emplois entre ses mains, il repassa les Monts avec tant de diligence, qu'il étoit à Autun au commencement de Fevrier de la méme année. Antoine Rams son frere uterin, & Artus de Chasseneuz, son frere germain, tous deux Chanoines de l'Eglise Cathedrale d'Autun, donnerent lieu à ce retour précipité, en lui procurant un Mariage avantageux avec Pétronille Languet, veuve de Pierre Sevre, Avocat du Roy au Bailliage d'Autun & de Montcenis. Mais le bien que lui apporta cette femme ne le dédommagea pas de sa mauvaise humeur, contre laquelle il lui est échappé quelques plaintes dans ses Ouvrages.

B. CHAS- Cette affaire consommée, Chasse-

Il vint à Paris dans cette vûe, & y trouva Guy de Rochefort, alors Chancelier deFrance, bien disposé en sa faveur. En estet, ce Chef de la Justice lui sit d'abord expedier des Lettres de Maître des Requêtes Honoraire, & promit de lui donner une Charge de Conseiller au Grand Conseil, lui ordonnant de retourner chez lui pour mettre ordre à ses affaires. Mais l'esperance qu'il avoit conçue de ce côtélà, s'évanouit bien vîte par la mort de ce Chancelier, qui arriva un mois après.

Chasseneuz se vit par-là obligé de retourner chez lui, réduit à y faire la profession de simple Avocat. Il s'y distingua d'abord de miniere que Guy Moreau qui parvint dans la suite, par son mérite, aux premieres Charges du Parlement de Dijon, voulut lui donner des marques de son estime. Il avoit esté pourvû après la mort de Pierre Sevre de la Charge d'Avocatdu Roy au Bailliage d'Autun & de Montcenis. Mais son habileté lui donnoit tant de pratique au Ba-

des Hommes Illustres. 359 reau de ce Parlement, qu'il ne pou-B. Chasvoit résider à Autun, pour y rem-seneuz.

plir sa Charge. Il commença par choisir Chasseneuz pour son Substitut, en 1508. & peu de temps après il lui résigna cet Office. Chasseneuz en sur pourvû le 21. Aoust 1508. & y sur

installé le 25. Février suivant.

Se voyant alors sixé dans la Ville d'Autun, où la sterilité des affaires lui donnoit du loisir, il songea à mettre quelques Ouvrages au jour. Son Commentaire sur la Coûtume de Bourgogne; son Catalogue de la Gloire du Monde, & quelques autres Livres doivent leur origine à ce loisir & lui acquirent une reputation dont il recueillit des fruits dans la suite.

Il eut l'honneur d'haranguer à Autun le Roy François I.en 1521. au nom de la Ville, & ce Prince en fut si content qu'il lui sit dire qu'il eut à suivre la Cour, parce qu'il vouloit le faire Conseiller en son Grand Conseil; mais Chasseneuz le resusa, n'aimant point la vie ambulante qu'il lui auroit sallumener à la suite de ce Conseil, qui n'étoit pas encore sédentaire, comme il l'a été depuis.

360 Mem. pour servir à l'Histoire

B CHAS- Le Parlement de Dijon lui donna seneuz. peu de tems après une marque de distinction, l'ayant nommé au Roi le 8. Janvier 1524. avec deux autres, suivant qu'il se pratiquoit alors, pour remplir une place de Conseiller, vacante en cette Compagnie. Mais cette nomination n'eut pas le succès

qu'on en attendoit.

Chasseneuz paroissoit avoir presque renoncé à toute vûë ambitieuse, quand au moment qu'il y pensoit le moins, le Roy se ressouvint de lui, & lui donna une Charge de Conseiller au Parlement de Paris, dont il sur pourvû le 3. Août 1531. Blanchard s'est trompé en le mettant au nombre des Conseillers qui furent reçûs en 1522.

Il se rendit aussi-tôt à Paris, pour prendre possession de sa nouvelle Charge; mais quelques temps après, étant retourné à Autun pour met-tre ordre à ses affaires, il y reçût au mois d'Aoust 1532. l'agréable nouvelle que le Roi venoit de le nommer à la Charge de Premier, ou plutôt de seul Président au Parlement

de Provence; car alors il n'y en avoit B. CHASpoint d'autre.

Il eut de grandes traverses à essuyer dans ce dernier poste. A peine en eutil pris possession, qu'Antoine Laugier, ou Langery, Avocat General du Parlement de Provence, peu content apparemment de la trop grande droiture de ce nouveau Chef, chercha à le perdre, en faisant quelques procedures contre lui. Chasseneuz en étant averti, demanda au Roy à se justifier. Sa demande parut si juste, que pour reconnoître la verité, tant de cette accusation, que de plusieurs autres malversations, dont étoient accusez divers Officiers de la même Province, le Roi François I. y envoya quatre Présidens, un de Paris, un de Bourdeaux, un de Toulouse & un de Grenoble.

Les Commissaires ayant verissé, que les informations faites contre Chasseneuz étoient fausses, ordonnerent à Laugier de comparoître au Conseil du Roi, où ses calomnies ayant été pleinement averées, il sut condamné par Arrest de l'an 1535. à une réparation envers le Premier Tome III.

B. CHAS SENEUZ.

362 Mem. pour servir à l'Histoire President, & en mille livres d'amende. Une satisfaction si autentique procura quelque tranquilité à Chasseneuz; mais il se presenta quelque tems après une autre affaire qui lui donna bien de l'exercice. Il y avoit long-temps, qu'en quelques lieux des Comtez de Provence & du Venaisin, & particulierement aux Villages de Cabrieres & de Merindol; il s'étoit glissé une Secte d'Hereti-'ques, qu'on croyoit être un reste des anciens Vaudois. On en avoit poursuivi & condamné plusieurs très-severement; mais cela ne suffisant pas pour arrêter cette Heresie, le Roi avoit mandé au Parlement de Provence de faire ensorte de l'extirper, s'il étoit possible. La raison & la prudence vouloient qu'on commençat parles voyes d'exhortation & de douceur avant que d'en venir aux dernieres extremitez. Cela étoit fort du goût de Chasseneuz, mais cette moderation ne convenoit point au génie impetueux des Provençaux. Les Hiftoriens nous apprennent d'ailleurs, que quelques-uns des Officiers du Parlement d'Aix avoient un interêt

particulier à la ruine de ces pauvres B. CHAS.

Villageois.

SEN tuz.

Ainsi toute l'adresse de Chasseneuz ne put empêcher que ce Parlement ne rendit le celebre Arrêt du 18. Novembre 1540. par lequel non seulement plusieurs heretiques furent condamnés au feu par contumace, mais encore leurs femmes & enfans, qui n'avoient jamais esté citez ni entendus, furent bannis du Royaume & tous leurs biens confisquez. Et comme on supposoit que le lieu de Mérindol servoit de retraite à toutes les personnes soupçonnées de mauvaise Doctrine, l'Arrêt ajoûtoit que toutes les maisons de ce Village, comme aussi le Château & quelques Forts des environs seroient démolis & rasez, les bois coupez à deux cens pas à l'entour, & le lieu rendu inhabitable.

Chasseneuz ne consentit à signer ce terrible Arrêt, que dans l'esperance d'en éluder l'execution, laquelle n'étoit pas aisée à faire à moins que d'en venir aux armes. Les Historiens demeurent d'accord que ce fut lui seul qui l'empêcha. Mais en lui en attri-

Hhij,

B.CHAS-buant la gloire, ils en rapportent seneuz. une cause ridicule, dont il est facile de montrer la fausseté.

Ils disent qu'aprés cet Arrêt rendu un Gentilhomme d'Arles nommé le sieur d'Alenc, ami de Chasseneuz, s'entretenant avec lui de ce jugement, qui lui paroissoit trop rigoureux, le pria de se souvenir qu'autresois étant à Autun, dans un tems où quelques Villages de l'Auxois demandoient qu'il plût au Juge d'Egli-se d'excommunier les rats qui de-soloient le Pays, il avoit pris la deffense de ces animaux, & remontré que le terme qui leur avoit esté donné pour comparoître, étoit trop court, d'autant plus qu'il y avoit pour eux du danger de se mettre en chemin, tous les chats des villages voisins étant aux aguets pour les arrêter en passant: surquoi Chasseneuz avoit obtenu qu'ils seroient citez de nouveau, avec un plus long délai pour venir répondre; & cet exemple, dit-on, rappellé à propos en la memoire de ce Magistrat, le toucha si fort que deruis ce temps il mit tout en œuvre, pour faire donner aux Habitans de

Merindol le loisir de se reconnoître. B CH 18-Si l'on remonte à la source de ce sentuz.

conte, on la trouvera dans un Livre imprimé à Geneve en 1570, sous ce titre: Histoire des vrais témoins de la verité, & c. & plus connu sous le nom de Martyrologe des Protestans. L'Auteur y racontant l'affaire de Merindol & de Cabrieres, fait au long mention de cette prétenduë conversation du sieur d'Alenc, avec le Premier Président de Provence; mais il est aisé de faire voir que cet Auteur trop credule, a pris pour une verité une plaisanterie, qu'il avoit oui dire, sans daigner s'en informer plus exactement.

Car 1° ce n'est point dans son Catalogue de la gloire du monde, comme on le suppose, que Chasseneuz a parlé de ces sortes d'excommunications, mais dans le premier de ses Conseils. 2° Il n'y est point question de rats, mais de certaines mouches, qui détruisoient les raisins, aux environs de la Ville de Beaune; & quoique cette disserence paroisse peu importante pour le fond, cela prouve toûjours la negligence de ceux ui ont

Hhij

SENEUZ.

366 Mem. pour servir à l'Histoire B. CHAS- debité cette Histoire 3°. Chasseneuz. n'y prend point la défense des animaux qui gâtent les fruits de la terre; au contraire, après avoir examiné, peut-être trop serieusement, la validité de la procedure que l'on faisoit de son tems contre eux dans les Officialitez, il soutient qu'elle est legitime, & qu'on est en droit de les excommunier; sans qu'on trouve dans la Consultation la moindre chose sur le délai qu'on doit leur donner pour comparoître en Justice.

Il est donc visible que cette fable a esté inventée à plaisir & il est surprenant que nos Historiens se copiant les uns les autres, l'ayent tous adoptée sans examen. M. de Thou paroît sur tout être un peu descendu de sa gravité par les embellissemens qu'il a donnez à cette Historiette; & com. me il avoit sans doute en main les ouvrages de Chasseneuz, il est moins excusable qu'aucun autre de s'en être laissé imposer sur un fait de cette

nature.

Non-seulement Chasseneuz n'aprouva point l'Arrêt du Parlement d'Aix contre ceux de Merindol, mais il

témoigna sur cela tant de sermeté, que B. CHASde l'aveu des Historiens de Provence, SENEUZ.

quoique les Ecclesiastiques de cette Province, & particulierement les Archevêques d'Aix & d'Arles offrisfent de faire les frais necessaires pour l'execution de cet Arrêt, on ne put

y parvenir tant qu'il vêcut.

Ce fut lui vray-semblablement, qui manda à la Cour ce qui s'étoit passé en cette affaire, & qui obtint du Roi François I. les Lettres Patentes du 8. Février 1541. par lesquelles ce Prince accorda un pardon general à tous ceux qui avoient esté condamnez par l'Arrêt, pourvû que dans trois mois, ils abjurassent leurs dogmes. Aussi tôt les Habitans de Mérindol envoyerent à Aix deux Deputez, pour demander qu'il plût au Parlement de faire informer de leurs erreurs, & de les leur faire connoître. Chasseneuz les ayant mandez, leur remontra qu'il estoit inutile d'informer de ces erreurs, qui estoient toutes notoires, les exhortant à y renoncer, & à ne pas obliger le Parlement à proceder contre eux en toute rigueur; que cependant ils pouvoient

H h iiij

B. CHAS-donner leur Confession de Foy, sur laquelle il seroit pourvû. Ils le sirent en esser, par leur Requête du 7 Avril 1541. qui contenoit un grand nombre d'articles.

Mais pendant qu'on les examinoit tant en Provence qu'à Paris, où on les avoit envoyez, la mort emporta Chasseneuz. Tous les Historiens conviennent qu'elle fut précipitée, & Piton assure dans son Histoire de la Ville d' Aix, qu'il mourut empoisonné avec un bouquet de fleurs. Il ne nous apprend pas d'où ce coup lui vint; mais il y a lieu de soupçonner que ce fint l'effet de la haine, que concurent contre lui ceux qui étoient si fort acharnez à la ruine des Habitans de Mérindol, & qui peu aprés firent jouer contre eux cette sanglante Tragedie, dont les suites ont fait tant de bruit.

Le tems de la mort de Chasseneuz n'est marqué précisément nulle part; on sçait seulement qu'il assista encore, commeCommissaire duRoi auxEtats de la Province, dont l'ouverture se sit à Aix le 20. Janvier 1541. ou plutôt 1542. selon la maniere de des Hommes Illustres. 369
compter d'à present; car l'année ne B. Chascommençoit alors qu'à Pâques. Guil-SENEUZ.
laume Garçonnet son successeur ayant
esté pourvû de sa Charge par Lettres Patentes du 18. Juin de la même année: il faut que Chasseneuz soit

Il n'a l'aissé de Petronille Languet sa femme, qui lui a survécû, qu'un garçon & une fille. Le garçon nommé Artus, a esté Conseiller au Parlement de Dijon, & est mort assez jeune le 4. May 1560. après avoir exercé cette Charge pendant cinq ans seulemenr.

mort dans l'intervalle.

On lui attribuë sans fondement, un Traité de Clausulis, un autre de Viris Illustribus, & des Remarques sur les Ordonnances; il n'a paru de lui

que les trois ouvrages suivans.

I. Commentarius super consuetudines Burgundia, ac fere totius Gallia. Lugd. in-fol. 1517. Cette Edition est la premiere de cet ouvrage, qui a esté réimprimé plus de vingt fois. Il s'en est fait du vivant de Chasseneuz jusqu'à cinq Editions, toûjours augmentées de nouvelles Remarques. Cette multitude d'Editions fait voir le cas qu'on a fait de ce Commentaire; la

SENEUZ.

370 Mem. pour servir à l'Histoire B. CHAS- peine que le fameux Charles du Moulin a prise de le revoir d'un bout à l'autre en 1525. & d'y faire des Observations pareilles à celles qu'il a faites sur quelques Livres d'Alexandre & de Decius, le prouve encore mienx. Il est vrai que pour en juger aussi favorablement, il faut se rapprocher du siecle où Chasseneuz écrivoit, & entrer dans le goût des plus sameux Jurisconsultes de ce tems-là. Contens d'instruire leurs Lecteurs, ils ne songeoient point à polir leur stile. Pleins d'une déference aveugle pour leurs Maîtres, ils ne songeoient qu'à entasser autoritez sur autoritez, & le raisonnement avoit peu de part à leurs décissons. Par cette maniere d'écrire, non-seulement les Docteurs ultramontains, mais aussi les plus estimez d'entre les nôtres, comme Guy Pape, Boyer, Bertrand, Tiraqueau, & plusieurs autres, avoient merité les applaudissemens de tous les Sçavans. Faut-il donc s'étonner que Chasseneuz ait suivi la même route. Si depuis ce tems-là on a recherché d'avantage les beautez de l'élocution: si l'on a banni des Livres de Juris-

prudence cette foule d'autoritez inu-B. CHAStiles, si l'on a enfin trouvé une ma-seneuz. niere plus simple & plus sure d'éclaircir les questions de Droit & de Coutume, cela ne doit point diminuer le merite de ceux qui ont défriché ce champ plein d'épines, & qui nous ont frayé le chemin à une plus gran-de perfection. De ce nombre a été certainement Chasseneuz, augnel on a l'obligation d'avoir été un des premiers qui ait entrepris d'éclaireir le Droit Coûtumier de France, & de le concilier avec le Romain. C'est sans doute ce qui l'a rendu sonvent incertain & timide, quand il a esté question de decider. Reproche que bien des gens lui font aujourd'hui sans considerer que c'étoit un effet de sa modestie, & que d'ailleurs il n'étoit pas secouru de cette prodigieuse quantité d'Arrêts, qui ont esté ren-

part des difficultez. 2. Catalogus gloria Mundi. Lugd. 1529. in-fol. C'est la premiere édition, qui a été suivie de quelques-

dus depuis sur toutes sortes de matieres, & qui ont fixé l'incertitude de la JurisprudenceFrançoise sur la plûB. CHAS- autres. Dans le temps que Chasseneuz. SENEUZ: travailloit sur la Coûtume de Bour.

SENEUZ: travailloit sur la Coûtume de Bour. gogne, quelques questions de Préseance, agitées entre certains Officiers, lui avoientdonné occasiond'aprofondir cette matiere, & de composer un Traité qu'il appelle, Tractatus in materia Pralationis & Pracedentia diversorum & pæne omnium statuum. Mais le trouvant trop long pour l'inserer dans ses Commentaires, il forma le dessein de le faire imprimer à part. C'est pourquoi après qu'il eut publié son premier Ouvrage, il augmenta celui-ci & l'enrichit tellement de ce qu'il pût trouver dans les Livres de convenable à son plan, qu'il en sit un volume aussi épais que l'autre. Quoique ce Livre ait fait une grande reputation à son Auteur par la singularité de la matiere, on peut dire, cependant, que c'est un pur fatras.

> 3. Consilia. Lugduni in fol. 1531. réimprimés plusieurs fois depuis. Ce sont des Consultations sur differentes matieres de Droit.

V. son Eloge, par M. le President Bouhier, à la tête de son Commentaire des Hommes Illustres. 373 fur la Coûtume de Bourgogne, imprimé à Paris en 1717. in 4°.

## FRANÇOIS REDI.

RANC, OIS Redi nâquit à F.REDIL Arezzo, Ville de Toscane, le 18.
Février 1626. d'une famille noble.
Il sit ses premieres études à Florence, d'où il passa à Pise, où il sur reçû Docteur en Philosophie & en Medecine; son habileté dans l'une & l'autre de ces sciences lui acquit bientôt une grande réputation. Le Grand Duc Ferdinand II. le choisit pour son premier Medecin; dignité que Côme III. lui a conservée jusqu'à la mort.

Ses grandes occupations ne l'empêchoient pas de cultiver les Belles-Lettres; il donnoit tous ses momens de loisir à l'étude de la Langue Italienne; & il a beaucoup travaillé au Dictionnaire de la Crusca. M. Ménage dans son Livre des Origines de la Langue Italienne, reconnoît lui devoir beaucoup de choses. D'ailleurs il aimoit fort les Sçavans, & donnoit F.REDI. avec plaisir, tous ses soins à ceux qui vouloient le devenir, aussi a-t-il formé plusieurs bons sujets.

Quoiqu'il fut sujet à plusieurs maladies, principalement au mal caduc, qui le tourmenta fort pendant les dernieres années de sa vie, il ne voulut jamais abandonner l'étude, & remplit toûjours avec exactitude les devoirs de sa Charge de premier Medecin. Il fut trouvé mort dans son lit, le 1. Mars 1697. Il étoit alors âgé de 71. ans.

Plusieurs Académies d'Italie le sirent entrer dans leur Corps; il sut reçû dans celle de la Crusca de Flerence, dans celle des Gelati de Boulogne & dans celle des Arcadiens de

Rome.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Osservazioni intorno alle Vipere; fatte da Fr. Redi. In Firenze 1664. in 4°. It. ibid. 1686. It. Paris 1666. in 12. It. traduites en Latin & inservées dans l'Appendix du premier tome des Ephemerides des Curieux de la Nature. Cet Ouvrage qui est rempli de Remarques curieuses, ayant été attaqué en France, Redi sit une Ré-

des Hommes Illustres. 375 ponse modeste à toutes les Objections F. Redt. qu'on avoit proposées dans la Lettre suivante.

2. Lettera di Fr. Redi sopra alcune oppositioni fatte alle sue Osservazioni intorno alle Vipere. In Firenze 1670.

in  $4^n$ .

3. Esperienze intorno alla Generatione degli Insetti. In Firenze 1668. in 4°. Redi fait voir dans cet Ouvrage que tous les Animaux se produisent de la même maniere; qu'on a tort de les distinguer en parfaits & imparfaits; qu'il n'y en a point qui viennent de la seule pourriture, mais qu'ils sont tous engendrez d'une veritable semence. Son Livre a été imprimé plusieurs fois en Italien, & la cinquiéme édition s'en est faite à Florence en 1688. Il a été aussi traduit en Latin, & imprimé sous ce titre: Fr. Redi Experimenta circa generationem insectorum. Amstelodami, 1671. in 12. figur. Cet Ouvrage a été attaqué par le P. Bonanni Jesuite, & Redi lui 2 répondu.

4. Esperienze intorno a diverse cose Naturali e particolarmente a quelle che ci son portate dall' Indie. In Firenze F. REDI.

376 Mem. pour servir à l'Histoire 1671. in 40. It. traduit en Latin sous ce titre: Experimenta circa res diversas Naturales, que ex Indiis pracipue afferuntur; accessere observationes de Viperis, & Epistola ad aliquot oppositiones factas in suas observationes circa Viperas, Itemque observationes circa illas Guttulas & fila ex vitro, que rupta in quacumque sui parte penitus communiuntur. Amstelodam. 1675. in 12. Redi composa cet Ouvrage à l'occasion de quelques Curiositez que les Peres Franciscains arrivez des Îndes Orientales, apporterent à la Cour de Toscane en 1662. La derniere piece qui compose le Recueil Latin, & qui traite de la Larme Batavique, a été traduite sur le manuscrit Italien. On la trouve aussi dans l'Appendix du second tome des Ephemerides des Curieux de la Nature.

5. Le Vite di Dante e del Petrarca scritte da Lionardo Aretino, cavate da un Manuscritto antico della Libreria di Fr. Redi, e confrontate con altri Testi a penna. In Firenze 1672. in 12. C'est Redi qui a donné ces Vies au public.

6. Osservazioni intorno à gli ani-

des Hommes Illust es. 377 mali Viventi, che si trovano negli ani- F. REDI. mali viventi. In Firenze 1684. in 20. figur. Tous ces Ouvrages lont écris d'un stile si pur & si beau, qu'on les a souvent citez dans le Dictionnaire de la Crusca.

7. Lettera intorno all' invenzione degli Occhiali di Naso. In Firenzo 1678, in 49. Cette Lettrea été réimprimée une seconde fois à Florence avec des additions. Elle a été traduite en François par M. Spon, qui l'a inserée dans ses Recherches curienses d'Antiquité. Redi tâche d'y déterminer le temps auquel les Lunetes ont été inventées, & prétend qu'elles l'ont été sur la fin du treiziéme siécle, depuis l'an 1280. jusqu'en 1311.

8. Bacco in Toscana. Ditirambo di Fr. Redi con le annotationi. In Firenze 1685. in 4°. Cette piece de Poësse est une description & un éloge des plus excellens vins de la Toscane. Les notes, qui sont pleines d'érudition, contiennent tout ce que les meilleurs Ecrivains de tous pais, de tout âge, & de toute profession ont dit sur le

sujet qu'il traite.

378 Mem. pour servir à l'Hist. &c.

F. REDI.

9. Sonetti. In Firenze 1702. in-fol. con figure. & in 12. Redi s'est toûjou s appliqué à la Poësse. Comme il en laissa en mourant plusieurs pieces, qu'il n'avoit pas jugé à propos de faire imprimer, le Grand Duc en a fait faire un choix après sa mort, & en a fait imprimer une soixantaine avec de fort belles Planches. M. Murator dans son traité de la Poesse Italienne, assure qu'il y a beaucoup de délicatesse, de douceur, de pureté de stile, de netteté & de grace.

V. son Eloge par l'Abbé Salvino Salvini, dans le Vite degli Areadi toment in in the spinoring off the sound

Fin du troissème Volume.

A STANSON OF THE STANSON

ecistancia encluqui escribit and the standards are the contractions and the study, they must be strictly 22. Production and an expensive

broken to sick mile, see 

william to the state of the sta



Des Auteurs contenus dans ce Volume, selon l'ordre des matieres qu'ils ont traitées dans leurs Ouvrages.

#### A

Anatomie.

S. Paulli, Page 26

Antiquitez Judaiques.

G. E. Tentzelius, 181

Astronomie.

J. B. Morin, 93. & suiv.

B

Bibliotecaires.

A. Baillet, 31. & suiv.

J. A. Van der Linden, 316

Botanique.

260, 26 I.

S. Paulli, P. Collet

C

## Caronsels, Tournois, &c.

| V. Auria, 229          |
|------------------------|
| Chronologie.           |
| H. Noris,              |
| Conciles.              |
| L. Thomassin,          |
| J. S. d'Aguirre,       |
| Critique.              |
| J. Daillé, 76.77       |
| T. le Fevre,           |
| A. le Fevre,           |
| A. de Valois, 216      |
| H. Noris, 244. & suiv. |
| N. Alexandre; 333      |

D

#### Devotion:

| N. Coëffeteau; | 12           |
|----------------|--------------|
| A. Baillet,    | 34.35        |
| J. Bona,       | 39. 6 Suiv.  |
| J. M. Tommasi; | 271          |
| F. Lamy,       | 345. O'SHIVE |

#### DES MATIERES. Discipline de l'Eglise. L. Thomassin, 170. & Suiv. G. E. Tentzelius, 183 P. Collet, 257. 259 Droit Civil. P. Collet, 261 B. de Chasseneuz, 382 Droit Canonique. G. Hermant, 208 P. Hallé, 240 P. Collet. 254. & Suiv. Droit Monastique. G. Hermant, 207. O suiv. E

#### Ecriture Sainte.

| G. Hermant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198. 208 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| S. Episcopius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310      |
| N. Alexandre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336      |
| Eloquence:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| N. Coëffeteau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12       |
| A. Dacier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162      |
| A. de Valois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215      |
| V. Auria and the state of the s | 226      |
| P. Hallé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239      |
| N. Alexandre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339      |
| F. Lamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

F

### Fêtes, Ceremonies, &c.

V. Auria,

225. 227

G

### Geographie.

| T. le Fevre,          | 122  |
|-----------------------|------|
| A. de Valois,         | 216  |
| Geometrie.            |      |
| V. Giordani,          | 85   |
| Grammaire Hebraique.  |      |
| J. Ludolf,            | 60   |
| L. Thomassin, 174.    | 177. |
| Grammaire Latine.     |      |
| J. Ludolf, Journal's  | . 56 |
| A. Dacier, and the A. | 152  |

H

### Histoire Generale.

| J. Ludolf,    |     | 62  |
|---------------|-----|-----|
| L. Thomassin, | · . | 174 |

#### DES MATIERES. Histoire Sainte & Judaique. A. Baillet N. Alexandre, 335 Histoire Ecclesiastique. A. Baillet, ( 1. 3.1. 75) 34 L. Thomassin, 177 G. E. Tentzelius, 182. & suiv. G. Hermant, 206. 207 A. de Valois, 213.214 228 V. Auria, Salara H. Noris, 243 N. Alexandre, 334 Histoire Romaine. N. Coëffeteau, 12 T. le Fevre, 121 A. le Fevre, 137. & Suiv. A. de Valois, 217 Histoire de France. A. de Valois, 212. 217 P. Collet. 260 P. Collet, Histoire d'Italie. 226. O suiv. V. Auria, Histoire d'Allemagne. G. E. Tentzelius, 188. & suiv. Histoire de Hollande. A. Baillet, Mylyca 33

H: stoire d'Afrique.

J. Ludolf,

56. 6 Juiv.

|                                                                     | A B I       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| A. Baillet,                                                         | oire des So | 33. & Juiv.                                        |
| T. le Fevre,                                                        |             | 119                                                |
| G. E. Tentze<br>A. de Valois                                        |             | 186                                                |
| V. Auria,                                                           |             | 216. 23                                            |
| P. Hallé,                                                           | e.<br>7 î., | 240                                                |
|                                                                     |             | FIN AD A T                                         |
|                                                                     |             | e siols v siols                                    |
| 16                                                                  | Journaux    | in a siri                                          |
| G. E. Tentze                                                        | lius        | 187.188                                            |
|                                                                     |             | . 3                                                |
|                                                                     | L           |                                                    |
|                                                                     |             |                                                    |
| . ( )                                                               | Lettres     | (J. 18 Totale)                                     |
|                                                                     |             | A. le Povre.                                       |
| J. Ludolf,                                                          |             | A. le Povre.                                       |
| J. Ludolf,<br>T. le Fevre,                                          |             | A. le Povres.<br>88<br>811 Listinia                |
| J. Ludolf, T. le Fevre, L. Magalorti                                |             | \$8<br>116<br>236                                  |
| J. Ludolf, T. le Fevre, L. Magalorti H. Languet                     |             | \$ \$8<br>116<br>236                               |
| J. Ludolf, T. le Fevre, L. Magalorti H. Languet                     | Liturgie    | \$8<br>116<br>236<br>294                           |
| J. Ludolf, T. le Fevre, L. Magalorti H. Languet J. Bona, J. M. Tomi | Liturgie    | \$8<br>116<br>236<br>294                           |
| J. Ludolf, T. le Fevre, L. Magalorti H. Languet J. Bona, J. M. Tomi | Liturgie    | \$8<br>116<br>236<br>294<br>39. 41<br>266. & Juiv. |
| J. Ludolf, T. le Fevre, L. Magalorti H. Languet J. Bona, J. M. Tomi | Liturgie    | . 51vo 6 . A<br>116<br>236<br>294<br>39. 41        |
| J. Ludolf, T. le Fevre, L. Magalorti H. Languet J. Bona, J. M. Tomi | Liturgie    | \$8<br>116<br>236<br>294<br>39. 41<br>266. & Juiv. |

### DES MATIERES.

#### M

### Medailles:

| 190. 6 Juiv. |
|--------------|
| 246          |
| 279. & Suiv. |
| // C J       |
| 26           |
| 7, 2 2 1,8   |
| 314. & Suiv. |
| 314. O Julo. |
|              |
| 220. 223     |
| 210. O Suive |
| . '          |
| 11.          |
| 141          |
| 156. 159     |
| 207          |
| 221          |
|              |
| 346          |
|              |
| erale.       |
|              |
| 48           |
| 22 I         |
| 158          |
| KK           |
|              |

| Physique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| V. Giordani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 0   |
| J. B. Morin, 92. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85    |
| L. Magalotti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| G. E. Tentzelius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186   |
| F. Lamy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345   |
| F. Redi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 375   |
| Poësie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| A. Dacier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156   |
| L. Thomassin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174   |
| Poësie Grecque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -/-   |
| T. le Fevre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116   |
| The state of the s |       |
| A. le Fevre, 137. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | juiv: |
| D "C. T at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157   |
| Poësie Latine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| T. le Fevre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118   |
| A. le Fevre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -139  |
| A. Dacier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158   |
| A. de Valois, 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218   |
| P. Hallé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Politique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139   |
| TI Tomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| H. Languet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295   |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| N=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Carran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

#### Sermons:

| G. Barlette;  |       |
|---------------|-------|
| J. Daillé,    | 78.79 |
| S. Epilcopius | 307   |

### DES MATIERES.

T

### Théologie dogmatique:

# La Religion en general.

| N. Coëffeteau,    | II           |
|-------------------|--------------|
| F. Lamy           | - 246        |
| Dogme             | S            |
| L. Thomassin,     | 169. 173     |
| J. M. Tommasi,    | 270          |
| Theologie Sch     | bolastique.  |
| J. S. d'Aguirre,  | 220          |
| Théologie Po      | lemique.     |
| N. Coëffeteau,    | 7. & suiv.   |
| J. Papin,         | 18. & suiv.  |
| J. Daillé,        | 70. & suiv.  |
| G. Hermant;       | 203. & suiv. |
| S. Episcopius,    | 308. & Juiv. |
| G. Chillingworth, | 327          |
| N. Alexandre,     | 335          |
| Theologie A       |              |
| G. Hermant,       | 206. 207     |
| P. Collet,        | 255          |
| N. Alexandre,     | 338. & Juiv. |
| Theologie M       |              |
| J. Bona, A. C.    | 41           |
|                   | KK :         |

V

Voyages?

L. Magalotti;

235

Fin de la Table.

क्टि ३६० क्टि ३६० क्टि ३६० क्टि ३६० ३६०

#### TABLE

#### NECROLOGIQUE,

Des Auteurs contenus dans ce Volume.

B ARLETTE, [Gabriel] mort après 1480. CHASSENEUZ, [Barthelemi de]

mort en 1542.

LANGUET, [Hubert] mort le 30. Septembre 1581.

BARANZAN, [Redempt.]mort le 23. Decembre 1622.

COEFFETEAU, [Nicolas] mortile 21. Avril 1623.

EPISCOPIUS, [Simon] mort le 4. Avril 1643.

CHILLINGWORTH, [Guillaume] mort en Janvier 1644.

MORIN, [Jean-Bapt.] mort le 6. Novembre 1656.

Mort le 5. Mars 1664.

DAILLE', [Jean] mort le 15. Avril
1670.

FEVRE, [ Tanegui le I mort le 124. Septembre 1672.

TABLE NECROLOGIQUE.

BONA, [Jean] mort le 20. Octobre 1674.

PAULLI, [Simon] mort en 1680.

HALLE', [Pierre] mort le 27. Decembre 1689.

HERMANT, [Godefroy] mort le 11. Juillet 1690.

VALOIS, [ Adrien de ] mort le 2.
Juillet 1692.

THOMASSIN, [Louis] mort le 24. Decembre 1695.

REDI, [François] mort le 1. Mars

AGUIRRE, [ Joseph Saenz d']
mort le 19. Août 1699.

NORIS, [Henry] mort le 23. Fevrier 1704.

LUDOLF, [Job] mort le 8. Avril

BAILLET, [Adrien] mort le 12. Janvier 1706.

VAILLANT, [Jean-Foy] mort le 23. Octobre 1706.

mort le 24 Novembre 1707.

PAPIN, [Isaac] mort le 29. Juin

AURIA, [Vincent] mort le 6. De-

TABLE NECROLOGIQUE.

MAGALOTTI, [ Laurent ] more le 2. Mars 1711.

LAMY, [François] mort le 11.

Avril 1711.

GIORDANI, [Vitale] mort le 3. Novembre 1711.

TOMMASI, [Joseph-Marie] mort le 1. Janvier 1713.

COLLET, [ Philibert ] mort le 31.

Mars 1718.

FEVRE, [ Anne le ] morte le 17. Août 1720.

DACIER, [ André ] mort le 18. Septembre 1723.

ALEXANDRE, [Noël,] mort le 21. Août 1724-

Fin de la Table Nécrologique.

De l'Imprimerie de Gissey.







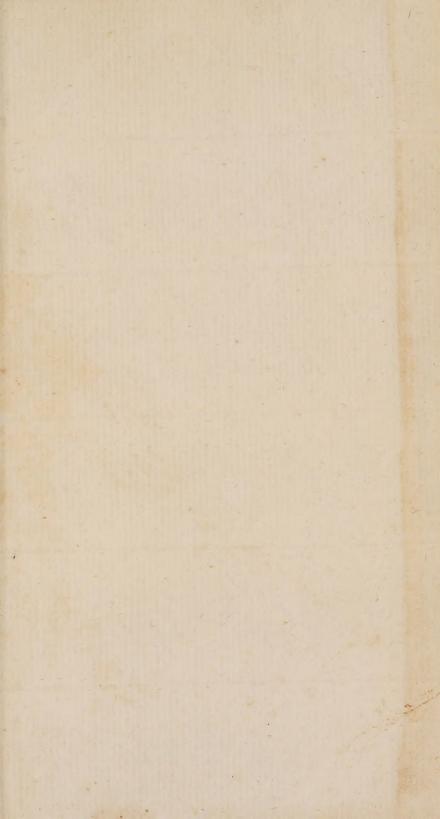





